QUARANTE-NEUVIÈME ANNÉE - Nº 14703 - 6 P

JEUDI 7 MAI 1992

L'Allemagne en quête de consensus

Affaibli par les grèves et les différends de la coalition, M. Helmut Kohl veut dialoguer avec le SPD

précention.

Grande-Bretagne, les déficits

publics se creusent, les taux d'intérêt augmentent, la crois-

sance stagne, et la partie orien-tale du pays vit sous perfusion.

dix-huit ans, les services publics sont arrêtés depuis plus d'une

semaine, et la coalition gouver-

nementale elle-même vacille,

après l'annonce de la démission

du ministre des affaires étran-

gères et vice-chancelier, Hans-

Pour la première fois depuis

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

### **Force** de frappe sanitaire

L'ORGANISATION mondiale de la santé (OMS), qui a ouvert lundi 4 mai à Genève son assemblée annuelle, vit une profonde mutation. Les bouleversements de la situation internationale ont atteint plus vite qu'on ne le prévoyait généralement les sphères aseptisées de cette organisation où l'administration avait, au fil des ans, pris une sante. Déjà, au début des années 80, l'émergence de la pandémie de sida avait créé un premier choc. Le docteur Jonathan Mann, auquel devait succéder le docteur Michael Merson, avait réussi à développer à Genève une dynamique efficace en totale rupture avec les habitudes de travail de cette structure bureaucratique.

La politique suivie depuis 1988 par le docteur Hiroshi Nakajima ne s'est fort heureusement pas opposée à cette évolution. Le éalisme de l'actuel directeur général tranche avec l'idéalisme et la douce, autant que dange-reuse, utopie qui prévalait durant les années 70. Aujourd'hui, c'est au tour du docteur Bernard Kouchner de chercher à accélérer ce

ON attendalt - non sans crainte - le bouillant et médiatique » nouveau ministre français de la santé ;: de l'action humanitaire sur le terrain de la politique nationale. En fait, il aura réussi à créer la surprise à diale de la santé. Fondant ses propositions sur sa longue expérience personnelle de l'urgence humanitaire. M. Kouchner souhaite une rapide et profonde évo-lution de l'organisation internationale. A ses yeux, cette mutation pourrait être notamment symbolisée par la création d'une « force de frappe sanitaire », dont l'action viendrait s'ajouter à celle de l'UNICEF, du HCR ou de la Croix-Rouge inter-

Au-delà de cette proposition, qui n'ira pas sans hérisser plusieurs de nos partenaires européens, le ministre français soulève la question capitale des futures orientations de la politique de l'OMS.

APRÈS avoir fait son deuil d'une conception tiers-mondiste et globalisante de son action, doit-elle associer l'urgence sanitaire et humanitaire aux missions de longue haleine qui sont les siennes? Si oui, comment faire pour prévenir les une insupportable compétition? L'heure est-elle véritablement venue de voir l'OMS mettre en œuvre des actions de « commando » similaires à celles que le docteur Kouchner avait, avec Médecins sans frontières et Médecins du monde, contribué, hier, à développer?

Sans nier en aucune façon l'importance des situations d'ur-gence multipliées par l'augmen-tation des conflits locaux, on ne peut pas totalement inverser la hiérarchie des priorités. Il faut rappeler que les principales diffi-cultés auxquelles l'OMS doit impérativement faire face. comme l'explosion démographique mondiale ou la dissemination du virus du sida sur l'ensemble de la planète, ne relèvent nullement d'une quelconque force de

l'article de JEAN-YVES NAU



La révision constitutionnelle devant le Parlement

### Le RPR se scinde sur le traité de Maastricht

L'apposition s'est divisée, mardi 5 mai, sur la révision constitutionnelle préalable à la ratification des accords de Maastricht. Avant d'être rejetée par l'Assemblée, la motion déposée par M. Séguin, l'un des adversaires du traité, a été approuvée par près de la moitié des élus RPR, l'autre moitié



Lire nos informátions pages 8 et 9 et l'article de THIERRY BREHIER, page 9

par Daniel Vemet

Une idée fausse se répand en

Europe : les grèves dans les ser-

vices publics marqueraient

l'échec du « modèle allemand ».

fait de paix sociale, de stabilité

économique et de rigueur finan-

cière. Il est vrai que l'Allemagne

traverse une passe difficile: l'in-

flation est supérieure à ce qu'elle

est en France et même en

F'rançoise

Verny

Dieu

existe

trahi

OLIVIER ORBAN

L'effondrement d'une tribune provisoire avant la demi-finale de la Coupe

### La catastrophe du stade de Bastia a fait au moins vingt morts

installée au stade de Furiani (Haute-Corse) a sés. Le ministre de l'intérieur, M. Paul Quilès, transformé la demi-finale Bastia-Marseille de la a annonce la création d'une commission Coupe de France de football en tragédie, mardi d'enquête interministérielle. M. François Mit-5 mai au soir, juste avant le coup d'envoi : le terrand, à son retour de Séville, devait faire demier bilan publié mercredi en fin de matinée escale mercredi après-midi à Bastia.

Dietrich Genscher, l'homme fort-du Parti libéral. Le tableau n'est pas brillant, mais de là a parler dans tous les domaines le meil-

d'une remise en cause du leur élève de la classe. Cette

L'effondrement d'une tribune provisoire faisait état de 20 morts et près de 700 bles-

### De l'aubaine à l'horreur

par Alain Giraudo

Le football français avait la tête dans les nuages, pleine de rêves de victoires et de grandeur. Il attendait que Monaco soit le premier club de l'Hexagone vainqueur d'une Coupe d'Europe. Il s'appretait à partir en Suède conquérir la Coupe d'Europe des nations sous la férule de Michel Platini. Il envisageait d'organiser la Coupe di monde en 1998. Il tirait gloire d'avoir vendu une fortune son meilleur joneur, Jean-Pierre Papin, à Milan. Il se flattait même de l'entrée au gou-vernement de M. Bernard Tapie, le président du club champion de

pas brillant, mais de là à parler

«modèle allemand», il y a un

pas qu'il ne faut pas franchir sans

Le terme de « modèle », en lui-

même contestable, a un destin

paradoxal. Il a été utilisé pendant

la campagne électorale de 1976

par Helmut Schmidt, qui chercha alors à convaincre, avec succès,

France pour la quatrième année consécutive. Bref, mardi seir, oneloues minutes avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe de France Bastia-Marseille et quelques heures avant cebu de la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe Monaco-Werder Brême, le football français s'apprétait à faire la fête. Comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des footballs du monde. Comme si, à force de vivre à découvert, il n'était pas au bord de la faillite. Et, en quelques secondes, ses réves sont devenus cauchemars. Une tribune bascule, des corps

drame. Phorreur! Des morts, des centaines de blessés. Les images parvenues du stade de Furiani. dans la banlieue de Bastia, sont

Elles s'inscrivent dans le prolongement de celles qui avaient accompagné les tragédies de Bradford, de Sheffield ou de Katmandou, Des catastrophes dont on estimait la France à l'abri. Des drames qu'on avait attribués à la vétusté des installations, ou è l'incapacité des services de séc rité. Rien de tel ne semblait p sible dans les départements fra

Lire la suite page

Lire aussi n Le récit du draine et les précédents dans le

a La solidarité d'Ajaccio par PAUL SILVANI

 L'âge d'or du Sporting-Club bastiais par GÉRARD ALBOUY

Les réactions des milieux politiques et sportifs, page 13

a Le loueur de tribunes :

e incompréhensible » per GUY PORTE page 26
Et la cirronique
de DAMEL SCHNEDERMANN

### Les recettes de M. Lagardère

« arrogance », reprochée commu-

nément à l'ancien chancelier, irri-

et l'article d'ÉRIC LE BOUCHER

des dépenses publiques allemandes

. Lire la suite page 4

sur le plus de réduction

tait ses voisins et partenaires.

Le PDG de Matra-Hachette garde le contrôle de son groupe

par Annie Kahn

M. Jean-Luc Lagardère est un expert. Non content d'avoir bâti un groupe pesant plus de 53 milliards de francs durant les trente années de sa vie de patron, celui qui avait construit sa réputation sur son flair en matière de technologie et ses intuitions rend ninsi l'ensemble nettement quant à l'avenir réservé au sec-plus présentable.

Tout d'abord, il vient de prou-ver qu'il était capable de rebon-dir après un échec massif, celui de La Cinq, et même d'en tirer profit. Lui qui révait depuis des années de fusionner Matra et

Hachette, y parvient finalement. La crise financière d'Hachette, lui en donne l'occasion. Les lourdes pertes du groupe d'édition se doublent d'un fort endettement. Matra a des résultats certes en baisse, mais qui restent positifs, et un faible endettement. En adossant l'un à l'autre, on

teur de la communication a mus Ensuite M. Lagardère affirme deux autres cordes à son arc. sa mattrise dans l'art et la Tout d'abord, il vient de prou-manière de garder le coutrôle d'un groupe sans avoir les moyens d'en assurer le financement. A ceux, nombreux sens doute, qui cherchent à atteindre le même objectif, on peut

conseiller d'analyser ses méthodes. Trois recettes lui ont permis ces dernières années de

parvenir à ses fins Les deux premières sont purement financières : elles ont pour noms barbares TSDI pour titres subordonnés à durée indéterminée et ORCI, (obligations remboursahles en certificats d'investissement)... Sous ces sigles complexes se cachent en fait deux moyens de lover des capi-tans sons pour autant concéder la moindre percelle de pouvoir.

Line in suite et l'article de MICHEL COLONNA D'ISTRIA

### Un entretien avec Ismail Kadaré

L'Albania nous átait le pays le plus incontru de l'Europe lorsque parut en France en 1970 le Général de l'armée morte, le roman d'un extraordinaire conteur de trente-quatre ans, ismail Kadaré. Depuis, près de vingt titres ont été publiés, pour témoigner, à des ennées lumière du réalisme socialiste, de l'âme de son pauple. Réfugié à Paris où il prépare une édition complète de ses œuvres et un nouveau roman, le Pyramide, il se sem libre de revenir à Thana et s'explique avec José-Alain Fraion et Nicole

Nouvelle tension entre la Russie et l'Ukraine Le Parlement de Crimée a proclamé l'indépen-dance de la presqu'ile. Page 3

Scission consommée à le FEN L'exclusion de deux syndicate minoritalese mer que la fin de 45 ans d'unité.

Approbation de l'accord



### Le retour d'Ismaïl Kadaré en Albanie

« Mon pays est peut-être mieux préparé que les autres à la démocratie » nous déclare l'écrivain avant son départ pour Tirana

Exilé en France depuis l'été 1990, l'écrivain albanais Ismail Kadaré, est parti, mercredi 6 mai, pour Tirana. A la veille de son départ, il s'était confié au « Monde ».

« Est-ce que vous n'avez pas un peu peur de retourner à Tirana?

- Oui, peur des désillusions. Peur de rencontrer quelqu'un qui a été défiguré par un accident. J'avais déclaré que je ne revien-drais pas en Albanie tant qu'il n'y aurait pas la démocratie, mais j'avais toujours le contact avec l'opposition (j'ai même accompa-gné le président Berisha lors de son voyage à Washington). Je vais passer quelques semaines en Albanie, mais je garde mon apparte-ment à Paris, un pied-à-terre pour travailler avec mon éditeur qui prépare l'édition de mes œuvres complètes. Dix volumes... Depuis les dernières élections, je me suis préparé à ce voyage qui n'était plus qu'une question administra-tive. Une question de passeport, car pour l'instant, avec mon statut de réfugié politique, j'ai le droit d'aller dans tous les pays, sauf le

- Comment répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'avoir quitté votre pays il y a dix-huit

- C'est très clair. Le processus démocratique était bloqué, Ramiz Alia m'avait trompé comme je l'ai upliqué dans Printemps albanais. était impensable de publier une claration dans la presse albaaise. Qu'est-ce que je pouvais aire de très scandaleux, qui serait un choc pour la dictature? ... La meilleure chose était de partir moi-même et de m'exprimer dans la presse mondiale. C'était très simple, sinon l'Albanie risquait de durer comme Cuba. Je suis parti: aucun autre acte politique de ma

→ Craignez-vous que se crée autour du président Berisha?

part n'aurait eu un tel poids.

- C'est un petit risque, pas un grand. Je pense que Berisha est un démocrate romantique, lyrique plutôt. C'est un ami à moi. Je suis sûr qu'un homme comme lui saura éviter les dangers du culte.

- Comment peut-on apprendre la démocratie dans un pays qui ne l'a jamais connue comme l'Albanie ?

- L'Albanie n'est pas plus étrangère à la démocratie que les autres pays des Balkans. Elle était peutêtre mieux préparée que les autres par sa longue amitié avec l'Europe. Cette amitié a été interrompue par l'Empire ottoman, mais son souve-nir est très profond. L'Europe est toujours présente dans les ballades et chansons populaires albanaises. On y trouve les noms de Berlin, de Paris, de Londres, et cela de manière très naturelle. Cette Europe perdue a toujours été comme une nostalgie, comme quelque chose d'impossible, comme un reve. Moi je pense qu'une nostalgie, c'est toujours une réalité.

» Il ne faut nas oublier non plus que le servage n'a jamais existé en Albanie. La vie individuelle, la propriété privée ont constitué une base primitive de la démocratie. Les Albanais vivaient de manière très séparée de l'Etat. Nous vivions dans une égalité, certes primitive, mais une égalité jamais violée par personne. Nous étions égaux devant les lois, devant 'honneur, devant les lois éternelles

» Le fameux «canon», l'ancien code coutumier des Albanais qui vient de l'Antiquité, il était primitif, il était cruel, mais quand même il était démocratique. Une démocratie primitive. Voilà pourquoi le communisme a toujours été très hostile au canon, car c'était quelque chose d'antitotalitaire par son éloge suprême de l'individu. Dernier point : nous avons connu aussi la démocratie parlementaire. Pas très longtemps, certes, mais tout de même son souvenir est resté vivace. Parce qu'elle a été dirigée par l'un des plus grands écrivains d'Albanie, Fan Noli, qui a été le chef de l'Etat en 1924.

Il n'en demeure pas moins que le passage à la démocratie pose problème...

La mentalité balkanique et bolchevique en même temps! Il ne faut pas oublier que l'Albanie fait partie de la péninsule balkanique, un univers un peu étrange et particulier. Mélangée avec le communisme, vous pouvez imaginer ce que ça donne. Il faut du temps pour que cette mentalité soit extir-pée. Mais pas aussi longtemps que vous l'imaginez. Deux ou trois

- Ne va-t-on pas assister à un retour de la religion?

- Je ne le crois pas. Si l'Albanie est homogène au point de vue national, elle ne l'est pas en ce qui concerne les religions. Certains pensent que l'islam pourrait constituer un danger et jouer un grand rôle. Je ne le crois pas, car toute notre tradition démocratique repose sur une lutte en faveur de la civilisation européenne. L'islam, en Albanie, c'est un épisode pas très long. Au maximum trois siècles et demi dans une vie qui a duré vingt siècles, Non, chez nous, l'islam n'a pas de racines pro-fondes. C'est un islam très tolérant, je dírais européen.

Mais dans ce pays, aujourd'hui sans repères moraux, qu'est-ce qui peut servir de

La culture albanaise. C'est la valeur la plus sûre, la plus ancrée dans la mémoire. Rien d'autre. Et quand je parle de culture, j'en-globe aussi la religion. Ce qui est triste, parfois, c'est que ce sont quelques intellectuels albanais, qui n'ont rien fait pour la démocratie, qui crient le plus fort. Ils pensent que s'ils étaient médiocres durant la dictature, c'était la dictature qui les rendait médiocres. Mais ils seront toujours médiocres, même en démocratie.

- Mais pour les moins de cinquante ans, cette culture n'existe pas.



Coinesco/92

 La culture a résisté au communisme. La vraie littérature dans les pays totalitaires, c'est déjà de stance, de la contre-culture une contre-valeur, une nourriture spirituelle. Si elle est grande, si elle est vraie, la littérature est quelque chose de très subversif.

- Vous avez été subversif?

- Oui, bien sûr. - Pourquoi, alors, vous a-t-on

Pourquoi? C'était à demi légal, ce que ie faisais. Tout le monde savait en Albanie quelle était ma position, surtout les intel-lectuels, et même l'Etat. La moitié de mes livres étaient interdits et tout le monde le savait, mais tout le monde lisait. Et chacun se disait : cette dictature, elle est quand même. Voilà ce qu'est la résistance. Le Palais des réves, par exemple, était un livre très connu en Albanie. Je savais qu'il allait être interdit. Je l'ai écrit quand

> «Hodja ne voulait que le pouvoir»

- Mais il a été publié?

Oui, mais il a été interdit rès comme tous mes livres. Saul le Concert, qui avait été interdit avant sa publication. A cause du soupçon que je jetais sur l'assassi-nat de Lin Piao. Cela racontait comment on assassine dans un pays communiste, comme à l'époque de Shakespeare. C'était vraiment dangereux pour moi car je décrivais une atmosphère lugubre, pleine de fantômes. Et Hodja, qui assassinait lui aussi, est devenu fou. Ils m'ont dit : tu fais allusion au pouvoir communiste. J'ai dit:

je n'ai écrit que sur la Chine. Non, ont-ils rétorqué, tu as écrit sur l'Albanie, c'est très clair.

· Si vous écriviez auiourd'hui le Grand Hiver brosseriez-vous le même portrait d'Hodja?

- Premièrement, un écrivain vivant a toujours le droit de faire des retouches. J'en fais toujours, plutôt d'ordre artistique. J'ai le droit de changer ce que je veux puisque je suis vivant. C'est mon œuvre, c'est ma machine, je peux la perfectionner. Qu'est ce que je pourrais faire pour le Grand Hiver, par exemple? Pas grand-chose. Toute la partie principale, le dialogue avec Khrouchtchev, je ne peux pas le changer car c'est un document authentique. Si, dans ce dialogue, il se crée une sympathie pour Hodja, c'est parce que, parachtchev était plus sincère, c'est Hodja qui avait raison du point de vue historique. Il dit : nous avous le droit de ne nas être le vassal de l'Union soviétique, nous avons le droit de nous déterminer. C'est juste, du point de vae moral, his-torique. Toute cette partie est

» Mais il faudrait ajouter la clef de l'énigme: Hodja n'était pas du tout sincère, il n'a pas fait cela pour l'Albanie mais pour luinême. Il a rompu parce que Khrouchtchev voulait le renverser. Il a donné à rever à tout le monde en affirmant vouloir sortir du camp socialiste. Il ne dit rien, alors, sur la Chine, et tout le monde a pensé que nous allions nous rapprocher de l'Europe. Hodja était très égoïste, il n'était pas du tout un communiste. Hodja, il aurait pu se proclamer roi, fasciste, communiste, gaul-liste... A une seule condition : qu'il reste au pouvoir. En 1960, quand Hodja a fait sortir l'Albanie du camp socialiste, l'Occident avait tous les moyens de le tromper.

- Le tromper?

Quand la police arrive dans une banque où des bandits ont pris en otages quelques clients, la première chose à faire n'est pas de faire la morale aux gangsters, mais de les tromper, pour qu'ils posent leurs armes. Il aurait fallu procéder de la même manière dans les pays totalitaires communistes. La ce sont des nations entières qui avaient été prises en otages. Il fal-lait tromper les bandits. Face à un monstre, chacun a le droit de se défendre... Il y avait une symètrie morale pour l'écrivain que je suis. Moi aussi, j'avais le droit d'em-ployer lous les moyens pour me. défendre contre le pouvoir... Pour en revenir à l'Occident, il pouvait tromper Hodja et l'histoire de l'Albanie aurait été changée. Tito, vous croyez qu'il était meilleur qu'Hodja? C'est lui qui a appris à Hodja comment commettre ses premiers crimes. On a tout pardonné à Tito, car l'Occident s'in-téressait à la Yougoslavie, et pas à 'Albanie. L'Albanie c'était petit. On a préféré le gros morceau.

- Mais dans le Grand Hiver. Hodja est plutôt sympathique...

- Je ne pouvais pas écrire qu'il n'était pas sincère. Pour deux raisons : d'abord, parce que c'était interdit et ensuite parce que j'avais encore des illusions. Il y a vingt ans, quand j'ai écrit ce roman, Hodja n'avait pas encore commis la moitié de ses crimes. Je savais qu'il était sans principes, qu'il pouvait trahir le communisme. Il a trompé tont le monde. Il a fait rever la nation albanaise en lui promettant une autre vie et, en même temps, il condamnait ceux qui s'en réjouissaient. Il a tendu un piège à la nation alba-naise tout entière. Cela, je l'ai écrit dans le Concert; et le livre a été

– Jusqu'à quelle année vous êtes-vous trompé sur Hodja?

- Il y a eu une campagne très dure contre le Grand Hiver et mon roman a été presque interdit. Comme il était très vaniteux, Hodja a estimé que figurer dans un livre était très important. Et comme il figurait dans le livre, il ne pouvait le condamner officiellement sans détruire le portrait de lui qui y figurait. Après ce roman il a toujours été énervé contre moi et j'ai été condamné plusieurs fois. En 1975, au cours d'une réunion secrète, j'ai été accusé d'avoir appelé à une rébellion armée dans un poème. Ce n'était pas vrai, mais j'ai accepté presque incons-ciemment l'accusation.

Les gens qui se sont com-portés ainsi, faut-il aujourd'hui les juger?

- C'est Hodia qui dirigeait tout. Ramiz Alia suivait, car il dirigeait la culture. Il ne faisait que suivre le scénario qu'on ini donnait. Moi, je suis platôt pour la réconciliation nationale, mais aussi pour condamner ceux qui ont commis beaucoup de crimes, ceux qui étaient trop zélés, sadiques même. Ils sont quelques centaines, quelques milliers. Personne ne doit en avoir pitié.

«La volonté aurait suffi pour sayour»

tature. Ces masques, ces intri-gues à double fund, c'est votre art, mais aussi peut-être l'envi-ronnement. Comment écrivezvous maintenant?

- C'est étrange, mais la liberté n'a rien changé à ma façon

- Depuis que vous êtes en France, vous n'avez pas écrit de

- l'ai un roman qui va paraître dont une moitié a été écrite là-bas et l'autre ici. Lorsque l'écrivais làbas, je savais que c'était très dangereux, mais quand vous lirez le roman vous ne pourrez pas savoir où ont été écrits tels ou tels chapi-

- Vous êtes d'une habileté redoutable.

- Pas du tont. Quand j'évoquais le passé sublime de l'Albanie, je faisais déjà de la résistance contre faisais déjà de la résistance contre l'histoire communiste, qui était pleine de héros stupides, du culte des secrétaires du Parti, de héros qu'il fallait giorifier jusqu'à la folie. N'oubliez pas que le plus grand, héros, pour les écoliers soviétiques, a été Morozov, parce qu'il avait dénoncé ses parents... C'est parce que j'ai lutté contre cette fansse culture que j'ai feté si longtemps à moitié interdit.

Pourquoi à moitié seulement?

- Peut-être parce que j'étais connu à l'étranger, ca a dû jouer. Mais quand j'ai été condamné, en 1975, personne n'a bougé.

- Persoone ne le savait? - Toute l'Albanie le savait. Toute l'Albanie le savait. Toutes les ambassades le savaint. Je ne répondais plus aux invitations, je ne publiais plus, je ne voyageais plus, je ne répondais pas aux lettres. Et quand, en 1967, presque tous les écrivains albanais out été chassés des villes, personne n'en a parlé. Même parmi les écrivains de la diaspora albanaise. Il suffissit d'un peu de volonté pour savoir. D'actord, on a padé pour moi, mais pendant trois ans, tout le monde m'a oublié. Comme si je n'existais plus. Moa édireur savait aussi. J'ai appris que dans ce pays aussi Jai appris que dans ce pays vous pouviez être mort, finallé, sans que personne n'en parie.

- A cette époque vous aviez ancore des fonctions oficielles? Pétais député. Mais je n'ayas pas le droit de publier. Vous ima-ginez un député qui n'a pas droit de publier des romans?

- Pas du tout. Tous les écrivains connus étaient députés. On ne savait même pas qu'on vous met-tait sur les listes; et vous étiez étu

avec cent pour cent des voix. Ce qui est étrange, c'est que dans ce régime, qui a été un des plus durs du système communiste, il y avait un repport ambigu entre le pouvoir et les intellectuels...

des écrivains, Agolli, m'a parfois critiqué mais lui aussi était parfois interdit. Cà dépendait. Il y a en des années de déget dont les intellectuels profitaient, déget qui dépendait de l'humeur d'Enver Hodja. Comme il était fou et un peu délirant, il folérait certaines choses. Par vanité aussi. Mais il était intelligent aussi, et il n'était pas facile de le tromper.

– Vous qui avez connu l'URSS, vous aviez l'impression que les gans étalent convain-

La plupart, oui, les dirigeants. En Albanie, c'était un autre type de dirigeants : il y en avait qui étaient convaincus, mais parfois c'est eux qui tombaient en disgrâce. En Russie, le communieme était accepté plus profes nisme était enraciné plus profondément. Peut être qu'en Russie je n'aurais jamais pu être publié. En Albanie la censure n'était pas institutionnalisée, elle était partout, alors on pouvait lui échapper. Je me souviens d'écrivains misses qui attendaient un visa de censure pour leur livre sans savoir qui était le censeur, tandis qu'en Alha-nie je savais quel rédacteur s'opposait à moi et je pouvais réagir. Je me souviens, quand l'ai donné le manuscrit de l'Année noire à la presse, quelqu'un de l'Union des écrivains a décidé d'écrine une lettre contre ce livre pour l'arrêter. Qu'est-ce que je pouvais faire? l'ai dit à un de mes amis, fais-hi peur, bats-le. On peut faire des choses vulgaires pour se sauver... roman a été publié: mon roman a été publié, il a été critiqué tout de suite, bien sûr, mais il était déjà

- Certains vous reprochent à Tirana d'en avoir un peu trop fait, peut-être par amour de votre littérature, par volonté de publier vos livres, d'avoir trop vu Ramiz Alia ou Enver Hodje...

- Je n'ai rencontré Enver Hodja qu'une fois. Tout le reste est une de die l'extra l'extra de l'extra de l'égende répandue par des idiots. Ils diseat cela parce que, dans un tel pays, après la dictature, chacun veut se décharger. Tout le monde accuse tout le monde. Les esclaves sont très nerveux. Ils disent qu'ils n'avaient rien compris, que les intellectuels ne les avaient pas nformés. Ils avaient tout compris tous. Ils voyaient à la télévision italienne ce que c'était que la liberté, ils ne peuvent pas se dire

- Quand Enver Hodja est mort, vous avez écrit une lettre au Monde pour nous reprocher de n'être pas objectifs. C'était un écrit de commande?

- Quand Hodja est mort, tout le monde lui a rendu hommage. Pas moi. Au bout de trois jours, le ministre des affaires étrangères me l'a reproché et m'a demandé de répliquer aux moqueries, surtout dans les journaux yougoslaves, sur les pieurs des Albanais. J'ai les pleurs des Albanais. J'ai accepté d'écrire sur le fait qu'il ne faut pas se moquer du deuit, que Hodis était au centre de cette époque et que ce n'était pas bien de parler de restauration de la monarchie. J'ai donné trois phrases et ils les ont traduites. L'écrivain, c'est la personne la plus fragile. Tout le monde peut lire ce qu'il a écrit. C'est très facile d'attaquer un écrivain. Mais les autres, ils ont l'avantage d'être cachés. Moi, ce qui m'attriste, c'est que j'ai l'impression qu'anjourd'hui le monde n'aime pas la littérature. Tout le monde me demande si je vais devenir ministre on premier devenir ministre on premier ministre, moi je prends ca comme ume insulte. Tous mes amis savent bien que je n'aime pas le pouvoir. Pour moi, c'est absurde. D'abord, je pense à la littérature. Je suis né pour autre chose que le pouvoir. Je suis d'une autre pianète:

JOSÉ-ALAIN FRALON et NICOLE ZAND 一般の大学のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、





UKRAINE: la « main de Moscou »?

### Le Parlement de Crimée a proclamé l'indépendance de la presqu'île

nien, M. Leonid Kravtchouk, a entrepris, mardi 5 mai, une risite officielle aux Etats-Unis, le Parlement de Crimée, cet ancien territoire russe cédé à l'Ukraine en 1954, a proclamé, le même jour, l'indépendance de la presqu'ile.

MOSCOU

de notre correspondant

L'Ukraine risque-t-elle désormais vraiment de perdre la Crimée? Le vote, mardi 5 mai, par le Parle-ment de Crimée, à une forte majo-rité, d'une « proclamation d'indé-pendance » constitue en tout cas une nouvelle étape d'un processus que les dirigeants de Kiev ne par-viennent décidément pas à enrayer. La « proclamation » a certes encore, au stade actuel, les allures d'un manifeste, d'ailleurs accompagné d'une demande de négocations avec Kiev, et elle devra être confirmée par un référendum prévu pour le 2 août. En tout état de cause des obstacles considérables devront être surmontés si cette presqu'île de deux millions et demi d'habi-tants, étroitement dependante de l'Ukraine dont elle reçoit notamment toute son eau, entend vrai-ment devenir, comme l'indique le texte voté par les députés réunis à Simferopol, « un Etai souverain qui conduira ses relations avec les autres étais conformèment au droit

Mais, en apparence au moins, la Crimée, ou plus exactement son Parlement actuel, suit une démarche qui fut celle de l'Ukraine elle-même à l'automne dernier : déclaration d'indépendance d'abord, référendum ensuite. Deux questions doivent être posées à la population, majoritairement russe, mais qui compte tout de même environ .600 000 Ukrainiens et les autres Tatars qui rêvent de revenir un jour dans leur patrie d'origine, La première question organisée sur place avec d'impor-

que de Crimée, indépendante dans une union avec d'autres Etais » est en réalité passablement ambigué, car elle laisse la porte ouverte aussi bien à l'existence d'un État à part entière 'au sein d'une Communauté, qu'une appartenance à une Ukraine qui serait entre-temps devenue une fédération, ou même à un raltachement à la Fédération

> Grande candeur

La seconde question consistera simplement à demander l'approba-tion du vote émis mardi 5 mai par le Parlement de Crimée, mais la non plus tout n'est pas vraiment limpide: le président de ce Parle-ment, M. Nikolaï Bagrov, a ainsi fait valoir, selon l'agence interfax, qu'une réponse positive ne signifie-rait pas forcément que la Crimée cesserait de faire partie de l'Ukraine...

La proclamation d'indépendance pourrait donc s'interpréter essen-tiellement comme un moyen de se donner des atouts supplémentaires dans une négociation avec l'Ukraine. Plus crûment, un député représentant la Crimée au Parlement de Kiev, M. Vladimir Sevas tianov, explique qu'il s'agit en fait des concessions supplémentaires, en particulier en matière économique. Pour sa part, le responsable adjoint du parti indépendantiste, M. Alexandre Netchaev, assure qu'en aucun cas l'indépendance de la presqu'ile ne peut déboucher sur un rattachement à la Russie, dont elle fut «détachée» en 1954 : «Le train pour la Russie est déjà parti, c'est trop tard. w

Il reste que l'affaire demande à être gérée avec le plus grand soin pour éviter qu'elle ne débouche sur un conflit politique majeur entre l'Ukraine et la Russie, d'autant que les Ukrainiens voient tout naturellement la « main de Moscou» dans la campagne pro-indépendantiste

tants moyens depuis quelques mois. Plusieurs responsables russes ont d'ailleurs abattu leurs cartes avec une grande candeur. M. Vla-dimir Loukine, alors président de la commission des affaires étran-gères du Parlement et nommé entre-temps ambassadeur aux Etats-Unis, avait ainsi suggere, en janvier dernier, dans un rapport officiel, d'utiliser la menace d'une remise en cause de l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine pour faire sur une partie de la flotte de la vice-président russe Alexandre Routskoi s'était rendu sur place et avait proclamé tout de go que non seulement la flotte mais la Crimée elle-même devaient appartenir à la

> L'ancien vassa!

Une certaine dynamique a ainsi été créée, et le mouvement risque d'être difficile à contrôler, d'autant que l'enjeu est infiniment plus important que celui de la flotte.
Pour le président ukrainien, perdre
la Crimée serait perdre la face, et
peut-être à terme le pouvoir.
M. Kravtchouk, si fort qu'il puisse
paraître actuellement sur le plan intérieur, serait nécessairement tenu pour responsable de l'insulte faite au jeune Etat ukrainien. C'est précisément le rêve que caressent nombre de Russes, ulcérés par le comportement de cet homme qui incarne avec insolence l'émancipa-tion de l'ancien «vassal» qui se vent désormais l'égal de la grande Russie. Tous les ingrédients d'une méchante affaire sont donc là, et la suite nouvrait dépendre du choix que feront les plus hauts responsables, et en premier lieu Boris Eltsine. L'envie de donner une bonne leçon à l'Ukraine en général et à M. Kravtchouk en particulier vant-elle la chandelle, le risque de dérapage n'est-il pas trop

En attendant, les députés de Crimée ont au moins réussi à gâcher

le plaisir légitime que M. Kravtchouk doit éprouver à être reçu en grande pompe à Washington, avec discours au Congrès et invitation à la résidence privée de Camp David. C'est pour l'administration américaine l'occasion de rattraper quelques impairs (notamment le catastrophique discours proponed l'été dernier à Kiev par un président Bush proclamant que pour l'Ukraine la seule voie était le respect de l'autorité du Kremlin, alors occupé par M. Gorbatchev). Les Etats-Unis admettent desormais qu'ils ont tardé à comprendre qu'une certaine époque était révo-lue. « Il est juste de dire qu'au début de l'année nous n'étions pas assez attentifs aux besoins d'un Ukraine nouvelle et indépendante », a ainsi déclaré un haut responsable

Mais, de son côté, M. Krav-tchouk doit aussi faire la preuve qu'il n'est pas un homme imprévisible sinon instable qui utilise inconsidérément ses atouts. Les Américains ont ainsi très peu apprécié ses revirements apparents concernant le rapatriement en Russie des armes nucléaires déployées en Ukraine, ou sa volonté de parti-ciper aux négociations sur le désar-mement hucléaire. Sans doute pour apporter la preuve de leur sag et de teur bonne volonté, les Ukrainiens ont achevé avec plus d'un mois d'avance le transfert des armes nucléaires tactiques de leur territoire vers celui de la Russie (l'annonce en a été faite mardi à Aoscou par un général russe). Il leur reste, entre autres, à convaincre les Américains du sérieux de leur plan de réformes économiques, considéré à Washington avec moins d'indulgence que celui du premier vice-premier ministre Egor Gaïdar. Et aussi à obtenir des Etats-Unis qu'ils usent de leur influence à Moscou pour empêcher que l'épine plantée en Crimée ne provoque une infection généralisée des relations entre les deux «grands» de l'ex-URSS.

JAN KRAUZE

BONNIE-HERZÉGOVINE : en abandonnant le contrôle de l'armée

### La Serbie tente d'apaiser la communauté internationale

Alors que les autorités bosniaques réclament le retrait de l'ex-armée fédérale de Bosnie-Herzégovine et la somment de quitter les casemes de Sarajevo avant le mercredi 6 mai à minuit, la présidence yougoslave, réduite à la Serbie et au Montánégro, a déclaré, mardi à Belgrade, qu'après la proclamation de la « nouvelle Yougoslavies le 27 avril, «les questions relatives à l'armée en Bosnie-Herzégovine ne faisaient plus partie de ses compétences». Elle a donc décidé de laisser aux trois communautés - musulmane, serbe et croate - de cette République le soin de prendre en charge ses effectifs.

BELGRADE

de notre correspondente

La décision de la présidence « yougoslave » vise surtout à apaiser la communauté internationale, qui avait ces derniers iours vivement critiqué le comportement de l'armée et condamné son intervention en Bosnie-Herzégovine. Elle n'im-plique pas en effet le retrait des troupes ex-fédérales de Bosnie-Herzégovine mais elle permet à la présidence, comme l'a avoné son vice-président, le Monténi-grin Branko Kostic, « de décliner toute responsabilité dans les évé-nements à venir en Bosnie-Herzégovine ». D'ici au 19 mai, quelque quatre mille soldats et officiers originaires de Serbie et du Montenegro quitteront, avec leurs armements, la Bosnie-Her-zégovine. Selon la présidence, le reste des effectifs basés en Bosnie et originaires de la République restera sur place et « sera pris en charge par les autorités des trois communautés ethniques ». D'autre part, les soldats et officiers bosniaqués en service en Serbie et au Montenégro devraient regagner leur Républi-

Le résultat de ces va-et-vient est simple : les troupes de l'ex-ar-mée fédérale stationnées en Bosnie-Herzégovine ne seront quasi-ment pas réduites et seront sans doute reprises en charge par les autorités sécessionnistes serbes puisque 85 % des soldats qui les composent sont serbes. Au lien d'avoir une armée serbo-yougos-lave commandée par Belgrade, la Bosnie-Herzégovine aura une armée serbe commandee par des autorités locales sécessionnistes. La puissance de cette nouvelle armée pourra être rapidement décuplée puisqu'il y a déjà envi-ron soixante mille Serbes en armes et que les enclaves serbes de Bosnie-Herzégovine ont proclamé mardi la mobilisation générale. A la veille de nonvelles sessions de la CEE et de la CSCE sur la crise yongoslave, tional, dont l'aide Belgrade abuse ainsi de la crédu-tité européenne dans l'espoir que (AFP.)

la fédération serbo-monténégrine échappera, une fois de plus, aux sanctions sans faire la moindre concession sur le fond.

En dépit d'un accord de cesmardi 5 mai à 20 heures, par la direction bosniaque et l'armée serbo-fédérale en présence des représentants de la mission européenne d'observation et de la force de protection de l'ONU, les obus ont continue à tomber sur Sarajevo, et notamment sur son centre historique. L'arrivée de l'émissaire spécial des Nations unies, M. Marrack Goulding. n'anta pas non plus procuré à la ville les quelques beures de trêve qui accompagnent genéralement la venue de médiateurs étrangers.

Dans la matinée, Sarajevo avait été le théâtre de violents affrontements. Les milices serbes. soutenues par les chars de l'exarmée fédérale tentaient, dans les faubourgs, de venir à bout des dernières poches défendues par les forces bosniaques et avançaient jusqu'aux «frontières» de Sarajevo qu'elles revendiquent sur leur carte du pariage ethnique de la capitale bosniaque. Selon l'un des dirigeants séces-sionnistes serbes, Todor Dulina, ces milices contrôlent désormais

FLORENCE HARTMANN

□ L'Albanie demande le droit à l'autodétermination pour le Kosovo. – Le président albanais, M. Sali Berisha, a demandé, mardi 5 mai, la reconnaissance du droit à l'autodétermination pour la population à majorité albanaise de la province yougoslave du Kosovo et l'octroi d'une autonomie territoriale pour les régions de la République de Macédoine où les Albanais sont en majorité. «La reconnaissance du droit à l'autodétermination est la seule solution pour éviter un bain de sang au Kosovo», a affirmé M. Berisha au cours d'une conférence de presse à Bruxelles. - (AFP.)

### POLOGNE

### Démission du ministre des finances

M. Andrzej Olechowski, a présenté, mercredi 6 mai, sa démission au premier ministre, M. Jan Olszewski. M. Olechowski a annoncé sa décision à l'issue d'un vote à la Diète, favora-ble à l'augmentation des salaires des fonctionnaires et des retraites, qui va à l'encontre de la politique de rigueur économique du gouvernement. M. Olechowski avait déclaré, mardi, que l'aggravation du déficit public conduirait à l'échec des pourpaders engagés sur la reprise de la coopération avec le Fonds monétaire international, dont l'aide à la Pologne aveit été suspendee en septembre dernier .

### L'état d'urgence a été décrété

trouvé la mort au cours d'affrontements entre forces gouvernementales et milices d'opposition, mardi 5 mai, au Tadjikistan. Selon le député tadjik Diamchid Sadullaïev, des militants d'opposition ont tiré sur un rassement progouvernemental en fin d'après-midi dans la capitale, Douchanbé faisant un mort. De son côté. l'opposition a rapporté que des soldats des forces gouvernementales avaient ouvert le feu sur des gardes de l'opposition, postés à un barrage, dans le district de Leninsky, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Cette attaque a fait trois morts, selon les opposants musulmans

Après plusieurs heures de violences, les deux parties sont conve- mée. - (Reuter.)

Quatre personnes au moins ont nues d'observer une trêve afin d'entamer des négociations sur le retrait ou le désarmement des milices. Le président Rakhmon Nabiev, qui n'est pas apparu en public, a décrété l'état d'urgence, imposant un couvre-feu des troupes stationnées dans la capitale. Malgré le couvre-feu, les manifestations se sont poursuivies à Douchanbé dans la soirée.

Des opposants musulmans et libéraux se sont emparés du siège de la télévision. Annoncant la conclusion de la trêve, ils ont appelé les soldats des «unités d'autodélense» à rentrer chez eux. Selon l'opposition, la garde présidentielle spéciale créée pendant le week-end devait aussi être désar-

### Arméniens et Azerbaïdjanais ouvrent des négociations à Téhéran

vont tenter une nouvelle fois de mettre fin aux affrontements meurtriers qui les opposent pour le contrôle du Haut-Karabakh, lors de négociations qui devaient débuter mercredi 6 mai à Téhéran. Ces discussions doivent se tenir au plus haut niveau avec la présence du chef de l'Etat arménien, M. Levon Ter-Petrossian, et du président azerbaidjanais par intérim, M. lakoub Mame-

Sur le terrain, les combats, qui n'ont jamais cessé en dépit du cessez-le-feu signé fin février, se sont encore intensifiés ces der-

L'Arménie et l'Azerbaïdian niers jours. Lundi, des combattants arméniens ont ainsi attaqué des villages du Nakhitchevan, une enclave azerbaidjanaise située dans le sud-ouest de l'Arménie. Dix personnes ont été tuées et une cinquantaine d'autres blessées lors de cette offensive, selon le Front populaire azerbaïdianais.

> Du nord au sud de la frontière, les villages arméniens et azerbaidjanais sont bombardés quasiment tous les jours, alors que les affrontements redoublent d'intensité autour de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. -

GRANDE-BRETAGNE: les élections locales du 7 mai

### La «poll tax» est de nouveau au centre des débats

Moins d'un mois après les législatives qui avaient vu la victoire des conservateurs, les Britanniques votent de nouveau. jeudi 7 mai, pour les élections locales et municipales. La « poli tax », cet impôt local impopulaire qui avait précipité la chute de M= Thatcher, domine de nouveau le débat.

LONDRES

de notre correspondant

Les conservateurs, comme les travaillistes, redoutent, avant les élections du 7 mai, les effets de la lassitude de l'électorat. Une fois la page tournée au niveau national il ne s'agit pas, comme par le passé. d'infliger un «avertissement» au pouvoir en place, et il est probable que les Britanniques ne se sentent guere concernés par ce «deuxième tour » de scrutin. Personne ne se hasarde à prévoir si la proximité des élections du 9 avril va jouer en faveur des partis d'opposition ou, au contraire, confirmer le succès

La participation, de l'ordre de

pourrait être inférieure, cette fois-ci, après la forte mobilisation de l'électorat (78 %) lors du scrutin parlementaire. Près de 23 millions de Britanniques sont appelés aux urnes, pour désigner 3800 conseillers parmi quelque 11 000 candi-dats. Moins d'un tiers des sièges (le mandat est de quatre aus) sont soumis à renouvellement en Angle-terre. C'est le cas de 4 des 37 districts du Pays de Galles. Tous les conseils de districts en Ecosse sont concernés, alors que le «grand Londres » ne l'est pas.

### Des propensions « dépensières »

La campagne électorale a été dominée par les thèmes des res-sources communales et des impôts, puisque la « poli tax », dont le taux a été allégé, est encore en vigueur.

Ce manque de mobilisation s'explique aussi par le rôle déclipant des exécutifs locaux : alors que ceux-ci controlaient pres de 60 % de leur budget il y a quelques années, ce pourcentage ne dépasse pas 20 % aujourd'hui. Lors des élections locales de 1988, les deux partis dominants avaient chacun 40 % dans ce genre de scrutin, obtenu près de 40 % des voix, les

démocrates-libéraux atteignant 18 %. En revanche, lors du renou-vellement de 1991, les conservateurs avaient perdu environ 780 sièges, les travaillistes en gagnant plus de 420 et les démocrates-libéraux 450. Le Labour avait effectué une percée remar-quable dans le sud de l'Angleterre, fief traditionnel du Parti conserva-

Les travaillistes avaient également bénéficié des réactions d'impopularités engendrées par l'introduction, en avril 1990, de la «poll tax ». Celle-ci doit être formeilement remplacée, en avril 1993, par ia «council tax» : alors que la première instituait un impôt uniforme par adulte, la seconde est assise sur la valeur du logement (buit tranches sont prévues). Mais ce nouveau mécanisme demeure iniuste, selon le Labour, et il risque d'entraîner des effets négatifs dans le sud - riche - de l'Angleterre : les impôts locaux devraient y être plus lourds, augmentant d'autant les recettes municipales et provoquant, our voie de conséquence, une diminution des subventions publiques.

LAURENT ZEČCHINI

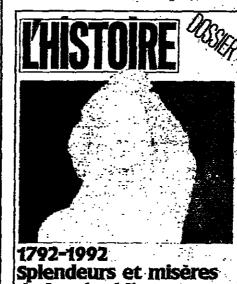

de la République

N°155-MAI 1992 33F EN KIOSQUE

Maurice Agulhon, François Lebrun, Alain-Gérard Slama et Michel Winock.

Et une grande enquête: SOMMES-NOUS ENCORE REPUBLICAINS? Avec les commentaires de

Serge Berstein, Pierre Chaunu, Philippe Contamine, Régis Debray, Frédéric Ferney, Jacques Julliard, Jean Paperen, Philippe Raynaud, René Rémond, Bertrand Renouvin, Philippe Seguin et Eugène Weber.

LA REVUE DE RÉFÉRENCE

Publie ce mois-ci un dossier:

**DE LA REPUBLIQUE** 

JUSQU'A FRANÇOIS MITTERRAND.

**SPLENDEURS ET** 

DU 22 SEPTEMBRE 1792

avec la collaboration de

UN NUMÉRO À NE PAS MANQUER



Suite de la première page

Mais le «modèle» est revenu en force quand ces mêmes voisins, en France notamment, ont cru voir dans l'organisation des relations financières, économiques, sociales et éducatives de l'Allemagne une panacée pour leurs nos maux.

La réalité est un peu plus nuan-cée. L'économie sociale de marché, chère à l'école de Fribourg et à Ludwig Ethard - le « père du miracie allemand», - a certes contribué à faire de la RFA la troisième puissance industrielle du monde, mais elle n'a jamais implique un développement linéaire et sans à-coups. La concertation entre les employeurs et les syndicats de salariés est conçue et organisée pour éviter autant que faire se peut les conflits ouverts. Mais elle n'exclut pas la grève. On pourrait même affirmer qu'elle la prévoit comme dernier recours et que les arrêts de travail sont inclus dans le scénario qui menera finalement patrons et syndicats à un accord. Si ces mou-vements sont relativement rares, c'est parce que toutes les autres possibilités d'entente doivent être épuisées avant qu'ils puissent être utilisés comme moyens de pression

Au court des quarante années de son histoiré, la République fédérale a connu bien des crises politiques et sociales, et c'est une preuve de la solidité de son régime parlemen-taire qu'elle les ait traversées sans que son engagement démocratique soit remis en cause. Rien n'indique qu'il est autrement aujourd'hui. Pourtant trois évenements, indépendants les uns des autres, sont venus brusquement déstabiliser le gouvernement et son chef, qui vivait encore sur sa réputation de «char-celier de l'unité»: la grève des ser-vices publics, la démission de M. Genscher et l'incapacité des autorités à juguler la crise finan-

### Incapable de prendre des décisions

Kohl est apparu largement désemparé. « Je ne suis pas Brandt », a-t-il déclaré en faisant allusion à son tointain prédécesseur qui, en 1974, avait été autant victime des manigances de l'espion est-allemand Guillaume que de la grève – déjà – des services publics et surtout de l'essoufflement des réformes qu'il avait promises lors de sa réélection triomphale de 1972. Quoiqu'il en dise, Helmut Kohl se retrouve un peu dans la même situation. Pour sortir de l'impasse sociale et éviter que les arrêts de travail du secteur public ne fassent tache d'huile dans la métallurgie notamment, il va être obligé à des concessions coûteuses pour les finances de l'Etat et des collectivités locales.

Depuis son élection de décembre 1990, la coalition chrétienne-démocrate-libérale s'est montrée incapable de prendre des décisions sur les chapitres les plus controver-

sés de la politique allemande. Que ce soit pour la réforme du droit d'asile, la définition de l'aire d'intervention de la Bundeswehr, le partage du fardeau entre l'Etat fédéral et les Lander, l'introduction d'une sorte d'assurance pour le traitement des vieillards, le gouverne-ment a laisse dormir les dossiers de peur d'attiser les désaccords entre

Tous ces sujets n'ont pas le même impact dans l'opinion, le principal portant sur le droit d'asile et la politique d'immigration. Les déclarations démagogiques ont fait le lit de l'extrème droite, qui a gagné des points aux dernières élec-tions régionales dans les Lander dominés par la démocratie chré-tienne comme dans ceux dominés par la social-démocratie. Les deux grands partis ont compris le danger contenu dans cette désaffection des électeurs. Aussi cherchent-ils les moyens d'y parer par une entente de la Constitution exige une majo-rité des deux tiers, donc l'accord de l'opposition, par exemple la réforme du droit d'asile.

### « L'avengle et le paralytique»

C'est l'alliance « de l'aveugle et du paralytique », ironise le Silddeutsche Zeitung, car si le gouvernement est en mauvaise posture, l'opposition sociale-démocrate n'est pas plus fringante. Elle est divisée au som-met entre plusieurs prétendants à la chancellerie, et son président, Bjorn Engholm, a du mal à imposer une ligne cohérente qui apparaisse comme une politique de rechange

L'Allemagne doit faire face aux soubresauts provoqués par la réuni-fication, par l'arrivée de seize mil-lions d'Allemands de l'Est, par l'adhésion à la Loi fondamentale de cinq nouveaux Lander qui trainent avec eux les séquelles de quarante ans de «socialisme réel». Elle ne s'y attendait pas, et personne n'avait préparé les Allemands de l'Ouest à consentir les sacrifices indispensables au relèvement de leur patrie orientale. L'optimisme de principe du chancelier est contredit par les faits, et le fardeau pèsera pendant des décennies sur les performances allemandes.

L'annonce du départ de M. Gen-

c'annonce du depart de M. Gen-scher n'a rien arrangé parce qu'elle a souligné la faiblesse de la coali-tion gouvernementale et fait naître des doutes sur la fidélité du Parti libéral (FDP) à l'alliance CDU-CSU. Le comble du ridicale a été atteint quand la direction du FDP a été obligée – sous la pression de ses députés – de retirer la candidature de M<sup>au</sup> Schwaetzer, que M. Kohl

situation analogue, en 1966, face à une crise de confiance économique et sociale et à un désarroi en politique extérieure, l'issue avait été trouvée dans la formation d'une

### Le serpent de mer de la «grande coalition»

Cette idée est agitée de nouveau pour être aussitôt officiellemen démentie. Certains commentateurs voient dans les entretiens entre le chancelier et les représentants de l'opposition, le 27 mai prochain, les prémices de cette «grande coali-tion», qui laisserait en dehors du gouvernement les libéraux, pas mécontents de se refaire une santé dans l'opposition, le PDS – avatar de l'ancien Parti communiste d'Alde l'ancien ratu communiste d'Ar-lemagne de l'Est – et ce qui reste des Verts. Une préfiguration de ce type d'entente sera donnée prochai-nement dans le Bade-Wurtemberg. où, faute d'autres majorités, la démocratie-chrétienne et la social-démocratie ont décidé de travailler

Mais au niveau fédéral, c'est aller un peu vite en besogne. Avec 398 sièges sur 662, le gouvernement actuel dispose d'une large assise parlementaire. Moyennant quelques concessions sur les finances des Lander où il dispose d'une majo-rité, le SPD est prêt à s'entendre avec le chancelier Kohl pour mener une politique de l'immigration qui, à la fois, respecte les principes humanistes de la Constitution fédérale et prive d'argument les groupuscules d'extrême droite.

Restent le traumatisme de la réu-nification, son coût sous-évalué, ses conséquences psychologiques, la nouvelle définition d'une place de l'Allemagne dans le concert des nations - des thèmes que tous les hommes politiques allemands, à quelques rares exceptions près, avaient préféré ignorer pour laisser croire que l'Allemagne réunifiée n'était finalement qu'une République fédérale un peu agrandie. La réunification n'a pas mis fin aux interrogations sur l'identité alle-mande; elle les a plutôt réactivées. Pour faire comprendre aux Allemands que la tin de la division créait une situation radicalement nouvelle en Europe, il fallait plus, que des politiciens, des hommes d'Etat. Bonn n'en compte pas beaupositions honorifiques ou bien ils

**DANIEL VERNET** 

 M. Engholm réélu ministre-président du Land du Schleswig-Holstein.
 Le ministre-président du Schleswig-Holstein, M. Björn Engholm, qui est également prési-dent du Parti social-démocrate (SPD), a été réélu, mardi 5 mai, par le nouveau Parlement régional issu des élections du 5 avril, qui ont permis au SPD de conserver sa majorité absolue dans ce Land. avait acceptée comme successeur du ministre des affaires étrangères. Le parti frère de la CDU, l'Union sociale chrétienne de Bavière, en profite pour réclamer une plus grande part de responsabilités et une politique plus conforme à ses vues ultra-conservatrices. Dans une D'autre part, le ministre des affaires étrangères, M. Hans Die-trich Genscher, qui quittera ses fonctions le 17 mai, a été nommé, mardi, président d'honneur du

### Estimant que son pays a « atteint la limite de ses capacités financières »

### M. Helmut Kohl demande au Japon de «contribuer davantage» à la réussite des réformes dans l'ex-URSS

**NEW-YORK (Nations unies)** de notre correspondant

«L'Allemagne a déjà fourni « L'Altemagne a déjà journi 75 milliards de marks (1) oux pays de la Communauté des Eints indé-pendants (CEI) et 105 milliards de marks sous forme d'aide à l'ensem-ble des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Nous avons maintenant atteint la limite de nos concrités financières Le Japon à mantienant atteint la timite de hos capacités financières. Le Japon, à son tour, doit contribuer davaninge qu'il ne l'a fait jusqu'à présent à l'effort de réformes » entrepris dans l'ex-URSS, a déclaré le 5 mai M. Helmut Kohi à la tribune de l'ONU, devant la convention appuelle de l'Acceptation annuelle de l'Association des direc-

« Pendant des décennies, le Japon a tiré profit des efforts accomplis par les Américains et par les Euro-péens. Maintenant, il est temps que cette grande nation exportatrice. assume une part plus importante des responsabilités communes qui incombent aux pays occidentaux. Et qu'en conformité avec sa puis-sance économique il permette d'as-surer le succès des réformes » entreprises à l'Est, a insisté le

teurs de journaux américains

chancelier. Il a précisé que ce serait - adressée à l'Allemagne par le présil'un des thèmes de discussion au sommet des sept pays les plus industrialisés qui doit se tenir à Munich en juillet.

M. Kohl avait été le grand M. Kohl avait été le grand absent de la réunion au sommet du Conseil de sécurité qui s'était déroulée le 31 janvier à l'ONU (l'Allemagne ne fait pas partie du Conseil alors que le Japon y siège actuellement), et il a visiblement saisi l'occasion qui lni était fournie par cette manifestation privée pour rappeler le rôle qu'entend jouer son pays

Début mai, à l'occasion de la visite à Bonn du premier ministre japonais, M. Miyazawa, le chancelier avait déjà critique l'attitude du Japon (qui a consenti une aide de 26 milliards à la CEI en refusant de s'engager plus avant), mais son homologue nippon n'avait rien cédé mettant en avant le conten-tieux qui l'oppose toujours à la Russie à propos des îles Kouriles.

a En tant que pays uni et souve-rain, nous, Allemands, devons assu-mer une responsabilité croissante en Europe et dans le monde entier»; a encore assuré M. Kohl, en indi-

dent Bush pour devenir, au côté des Etats-Unis, « partenaires dans le leadership ». Réaffirmant son attachement à l'OTAN, seule instance sisceptible, selon lui, d'assu-rer la sécurité en Europe, le chan-celier a rappelé aussi l'objectif communantaire: « Notre but est la constitution des États-Unis d'Europe, conformément à la vision qu'en avait Winston Churchill des 1946, au sein d'une confederation où l'identité de chaque pays serait oréservée.»

Interrogé sur les problèmes souleves par l'unification, M. Kohl a admis que le déficit public de l'Etat allemand « s'est accru de manière significative sur une courte période ». Mais, a-t-il ajouté, « nous avons pu financer une opération qui consistera à transférer, pour cette seule année, de 140 à 150 milliards de marks à l'ancienne Allemagne de l'Est, à partir de notre seule épargne. Sans avoir besoin de capitaux en provenance d'autres pays». SERGE MARTI

(1) Un deutschemark égale environ. 3,40 F.

Le contentieux avec Tokyo

### Moscou lâche du lest à propos des Kouriles

La Russie achèvera « d'ici un an ou deux» le retrait des quelque huit mille soldats qu'elle cantonne dans les iles des Kouriles du Sud, occupées en 1945 par l'URSS, a annonce mardi 5 mai M. Michio Watanabe, ministre des affaires étrangères du Japon, en visite à Moscou. Tokyo fait de la restitu-tion de ses « territoires du Nord » la pour septembre. Un déblocage a Moscou. Tokyo fait de la restitutraité de paix entre les deux pays.

Jusque-là. Moscou n'avait procosé le retrait que du tiers de ses troupes.

L'agence russe interfax a annoncé la mise en place de com-missions de travail bilatérales en vue d'élaborer un traité de paix avant la visite au Japon du présicondition de la signature d'un été, semble-t-il, acquis lorsque Moscou a proposé de négocier à

sition de 1956 : les deux groupes les plus méridionaux - l'archipel d'Habomaï et l'île de Shikotan scraient d'abord restitués au Japon, permettant la signature d'un traité de paix, après quoi Kunashiri et Etorufu, situées plus au nord de l'archipel, pourmient à leur tour être transférées. - (AFP, Reuter.)

77

• •

#### . . . . .

Après un accord entre les deux pays sur la construction de missiles

### Washington menace l'Inde et la Russie de sanctions

menacé la Russie et l'Inde de sanctions après l'accord signé entre les deux pays sur la fourniture par Moscou de technologies entrant dans la fabrication de missiles. Selon le Financial Times, dans l'hypothèse où cet accord serait concrétisé les sanctions nonregient inclure l'interdiction d'accès aux technologies américaines,

L'accord a été annonce mardi 5 mai par le vice-ministre russe des affaires étrangères, M. Guennadi Bourboulis, au terme de sa visite en Inde. Il entre dans le cadre de

L'administration américaine a la coopération russe au programme spatial indien dont Washington affirme qu'il a des objectifs militaires, ce que conteste Moscou. M. Bourboulis a aussi confirmé à New-Delhi la volonté de la Russie de poursuivre avec l'Inde la coopération militaire engagée par l'ex-Union soviétique.

L'agence indienne de presse PTI a d'autre part annoncé que l'Inde avait effectué mardi avec succès le lancement d'un missile sol-sol à moyenne portée à proximité de Balasore, dans l'est du pays.

□ Contrat entre la Russie et la Grande-Bretagne sur la vente d'iso-topes radioactifs à l'Europe de POuest. - Le gouvernement de Russic devait annoncer, mercredi 6 mai, son premier contrat d'importance concernant la vente de matériel radioactif dans les pays de l'Ouest, Selon le Financial Times du 6 mai, le ministre russe de l'énergie atomique et de l'industrie a établi un joint-venture avec la société britannique Amersham, qui se chargera de vendre à des entreprises civiles les isotopes radioactils (carbone 14, cobalt 60, tritium) produits par le centre de produc-tion Mayak, le plus important complexe aucléaire civil et militaire de Russie, situé à Tcheliabinsk (Oural). Cette association devrait rapporter 15 millions de dollars par an (50 millions de francs) au gonvernement russe et 100 millions de dollars par an à la société britannique.

### NON A LA PRÉSIDENCE TURQUE DU CONSEIL DE L'EUROPE

-(Publicité)-

Le 7 mai la Turque assumera la présidence du Conseil de l'Europe. Cet organisme regroupant 26 pays is censé incurner leur «conscience démocratique», sa danc être représenté pendant six mois par l'Etat le plus

le régime militaire de 1980. De l'avis général des organisations des droits de l'homme, il continue de pratiquer routimerement la torture et les exécutions sammalres, il poursant devant des cours de sérent spéciales ses opposents, y compris des puriennetaires, pour délit d'optiment, sous couvert de latte contre le terrorisme, il même au Kardistan une abunmable guerre de type colonial martyrisant la population civile kurde.

If apporait de plus en plus clairement que le régime ture cherche à «résoudre» la question kurde en dékurdisant le Kurdistan Par une politique combinée de terreur et de sous-développement, la Turquie s'emplote à évacter le pays kurde, a déraciner les Kurdes de leurs terres ancestrates afin de les disperser et de les turquiser plus facilement. S'ajoutant à l'état de siège quasi-permanent qui sévit depuis 1924 dans les provinces kurdes, la répression massive mence au cours des 12 dernières années à d'ores et déjà sociité l'exode de 5 à 6 millions de Kurdes vers les provinces turques. Quel que son son habilitage politique et médiatique, la grande affensive militaire turque en cours fait partie de ce sunsure projet. La répression sanglante des manifestations du Nouvel An kurde, le 21 mars, qui à fait 95 morts civils, dont (1) enfants et 1 journaliste, suivie de l'urrestation de plusieurs milliers de Kurdes, de l'assassanta par la contre-guérilla turque de dizaines de patriones kurdes non impliqués dans la lutte armée, des bombardements désormais routiniers des villages du Kurdistan trakien par l'aviation turque, montre que i la communauté internationale ne réagit pas vite fa l'urreje va pours inverse et aggraver sa politique visant à foutifer par la force les aspirations légitimes de ses 12 à 15 millions de cutoyens kurdes, alors qu'elle réclome un Etat bi-communautaire pour les 120.000 Tures chypriotes. La décision de plusteurs pays d'Europe (Aliemagne, Autriche et Norvège) de suspendre leurs livraisons d'armes petur protester contre la repression des Kurdes en Turquie, la condamantion per le Parlement curopéen des «artelines aux divits de l'nomme dont sont victimes les Kurdes en Turquie et des «actions excessivement sévères des forces armées un qu'il pourrait, moyennant quelques contrats économiques que la question kurde en Turquie ne peut mouver une les actions curdes la contrat des outraits économiques avantageux, s'assurer de leur silence.

Les organisations kurdes soussignées, convaneues que la question kurde en Turquie ne peut trouver une solution équitable que par le dialogue, dans le respect des règles de la démocratie et du principe universel du droit des peuples à chuistr librement leur destin, récusant le recours à la violence de certains groupes kurdes, qui sert d'albit à la terreur institutionaisse de l'Etat ture, déplorent profondément l'attribution à la Turquie de la présidence du Conseil de l'Europe, Les 700.000 Kurdes qui vivent en Europe et qui y una apprès ce que sont les véritables démocraties savent tous que la Turquie est enteure lorn d'en être une Eternelles vérimes de la Reulpolitiik, les Kurdes, qui ne demandem au fond que le droit de vivre dans la dignité et la fiberté dans leur robe et bean pays, qui refusent de desenir un peuple de déracinés, d'immigrés et de réfugiés, ne méritairem pus cette nouvelle offense. En commitain de faire l'impasse sur les aspirations des 12 à 13 millions de Kurdes, par le sempiternel souci de ménager leur allié ture, les démocraties occidentales courent le risque de se renier, en se mettant en parte à faux avec leurs propres valeurs. Nous en appelous à la conscience démocratique et à la solidarité des entoyens européens pour qu'ils érrisent à leurs élus, à leurs gouvernements et au secréturiat général du Conseil de l'Europe afin d'exprimer leur désapprobation et leur indignation et pour leur denander de porter la question kurde devant la C.S.C.E. Ce laisant vous signifiatez votre relus d'être, aprés dés» par un État persécutant le peuple korde et votre attachement à la primatic du Dioit et de la Morale dans les relations internationales.

C'entre culturel kurde de Londres, Congrès national kurde d'Amérique du Nord, l'édération des associations kurdes de Suède. Institut kurde de Paris.

avec le autien de ' Comité norvégien de solidarité avec le peuple kurde, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, LICRA, Lique des Droits de l'Homme, MRAP, NDH, SOS-Racisme.

### **AFRIQUE**

ALGÉRIE: l'agitation islamique

### Le mouvement de «protestation populaire» n'a pas été suivi

Les Algériens ont presque ignoré, mardi 5 mai, le mot d'ordre de « mouvement de protestation popu-laire», mentionne dans un bulletin clandestin du Front islamique du salut (FIS). Des actions sans gravité ont eu lieu dans quelques grandes villes. La présence des forces de l'or-dre dans les endroits sensibles a sans doute été pour beaucoup dans l'échec des rares tentatives d'organiser des manifestations sur la voie publique.

A Alger, dans le quartier de Bach. Djarrah, un rassemblement de quel-ques dizaines de partisans du FIS, rapidement dispersé par les forces de l'ordre, s'est soldé par l'incendie de deux autobus. Un auroupement a eu lieu aussi à proximité de Bab el-Oued, où les policiers ont dissuadé un groupe d'intégristes infilitrés dans la mosquée Feth d'appeler les fidèles à manifester à l'issue de la prière. La veille, au centre de la capitale, deux personnes avaient été tuées, dont un membre des forces de l'ordre, lors d'un accrochage entre des islamistes retranchés dans une maison et des policiess une maison et des policiers venus les amêter.

Dans l'est du pays, à Batna, les automobile de 2 728 véhicules - commerçants out gardé rideaux bais- (AFP)

sés par crainte de représailles, ainsi qu'à Constantine on, la veille et l'avant-veille, des incendies avaient été allumés dans plusieurs locaux universitaires. Le Haut Comité d'Etat (HCE) a réafirmé, mardi, dans un communiqué, sa « détermination à appliquer la loi dans toute sa rigueur à tous les auteurs, complices et instiguieurs à de troubles. Il a salué « l'autude responsable du peuple qui désavoue ces acues criminels isolés ».

D'autre part, le FLN a demandé à justice d'annuler la décision prise, a veille, par le pouvoir de récupérer les locaux en sa possession, notam-ment son siège national à Alger. Le bureau politique de l'ancien parti unique s'est déclaré prêt, mardi, dans un communiqué, à «collaborer avec le gouvernement pour trouver des solutions adéquates» à ce conten-tieux, tout en relevant que a cortoine tieux, tout en relevant que a certaines paries tienneni à donner un caractère de confiscation à cette opération ». Selon une commission officielle, le FLN disposerait de 2 292 biens immobiliers appartenant à l'Etat ou aux collectivités locales et d'un parc

### M. Kouchner «compte bien» visiter les camps de détention

M. Bernard Kouchnar «compte bien» visiter les camps de détention, situés au Sahara, dans lesquels les autorités algériennes ont rassemblé, depuis plusieurs mois, des milliers d'islamistes. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Jeune Afrique, le ministre de la santé et de l'action lumanitaire précise que «le président Mitterioni à a accepté le principe» de ce déplacement. Soulignant que «le gouvernement àctuel est né cipe» de ce déplacement. Soulignant que « le gouvernement actuel est né d'un coup d'Etat», il ajoute : « le crois qu'on ne peut faire l'économie de la démocratie, même si son verdict est parfois contradictoire avec les idées que l'on défend. On n'arrêtera pas la progression de l'intégrisme islamiste par la force » A cet égard, même s'il qualifie de « honteux » le spectacle des trois frères Bourequat au sortir de leur geble, M. Kouchner juge que « le Maroc est loin d'être le pays de la région qui viole le plus les droits de l'homme ». Il se déclare « plutôt thu côté du Maroc dans la querelle qui Chammes. Il se deciere « pauor au côté du Maroc dans lo quérelle qui l'oppose au Front Polisarios à propos du Sahara occidental, estimant que «cette affaire a été largement manique lee, en particulier par l'Algéries

un

Ou

Mar Male Sele of the Selection of the Se के के फार्यक ----震震, 无态。 " " " 。 Harage St. Land THE PARTY OF

Berth 1995 ANT AND A SECOND

### AFGHANISTAN: alors que M. Modjaddedi a formé un gouvernement

Un cessez-le-seu a été officiellement annoncé mercredi mann 6 mai à Kaboul, après deux journées de bomabardements qui ont fait au moins cinquante-cinq morts. D'intenses tirs de roquettes dirigés par les troupes du chef fondamentaliste Gul-buddin Hekmatyar s'étaient poursuivis toute la journée du mardi 5 mai. Il y aurait près de trois cents blessés. Le chef du Hezb-i-Islami avait annoncé, à la fin de la semaine derannonce, à la hn de la semaine dér-nière, que ses partisans lanceraient une nouvelle attaque sur la capitale si la puissante milice du chef ouzbek Rashid Dostom, avec qui le com-mandant Massoud a passé alliance, ne regagne pas le nord du pays. Cette force est tenue pour responsable des exactions qui se sont produites dans

la capitale. Des combats avaient par ailleurs eu lieu mardi au sud de Kaboul entre les coalisés répondant au pré-sident par intérim, M. Sibgatullah

### PAKISTAN

### Le parti Jammat quitte la coalition gouvernementale

Le parti fondamentaliste Jammat a annoncé le mardi 5 mai qu'il quittait annonce le march 3 mai qu'il quinant l'Alliance démocratique islamiste (JJI) qui gouverne le Pakistan depuis novembre 1990 sous la présidence de M. Nawaz Sharif. Son chef, le sénateur Qazi Hussain. Ahmed, a expliqué qu'il entendait ainsi contestablemes qu'il entendait a expuque qu'u emenoan auns contes-ter la politique «erronée» du premier ministre à propos de l'Afghanistan. Le Jamaat est un allié très proche du chef fondamentaliste M. Gulbuddin-Hekmatyar. Ces demiers mois, le gouvernement pakistanais avait renoncé à soutenir de façon privilé-giée le chef du Hezb afghan. Le 29 avril, M. Sharif s'était rendu à Kaboul pour manifester son soutien au nouveau président intérimaire M. Sibgatullah Modjaddedi, dont M. Hekmatyar réclame la démission.

Modjaddedi, et les troupes de M. Hekmatyar. Le cessez-le-feu a été négocié avec des représentants du Hezb arrivés lundi à Kaboul en « mission de médiation » auprès du nouvean régime. Les porte-parole de cette formation au Pakistan n'ont cessé d'assurer que M. Modjaddedi est l'otage des forces militaires issues de l'ancien régime communiste.

Cependant, M. Modjaddedi a annoncé mardi la formation d'un gouvernement de trente-deux membres. Dépourvue de premier ministre cette instance compte un seul minis-tre à part entière, le commandant Massoud, nommé général, et confirmé au poste de responsable de la défense qu'il exerçait de facto depuis le 24 avril. En outre vingtcinq ministres « par intérim » sont nommés pour deux mois, ainsi que six vice-ministres. Le Hezb-Islami six vice-ministres. Le Hezb-i-Islami de M. Hekmatyar n'a pas obtenu de postes. M. Abdul Haq, un important commandant membre de la faction dissidente du Hezb, a indiqué qu'il hésitait à accepter ses nouvelles fonotions de chef de la police: il a déclaré n'avoir pas envie de combattre M. Hekmatyar. Le négociateur de PONU, M. Benon Sevan, qui se trouvait mercredi 6 Kaboul, a déclaré souhaiter la participation de toutes les factions au gouvernement. les factions au gouvernement.

La validité du gouvernament com-posé par M. Modiaddedi est contes-tée au regard de «l'accord de Peshawar » (Pakistan) conclu entre la war » (rakisan) conciu entre la plupart des groupes de moudjahi-dins : le compromis du 24 avril ne prévoyait pas, en effet, que le Conscil islamique intérimaire en charge à Kaboul depuis le 28 avril désignât un gouvernement. M. Hekmatyar réclame le transfert immédiat du réclame le transfert immédiat du ponvoir au Conseil de direction que devrait présider, dans deux mois, avec le titre de chef de l'Etat, le leader du Iamist-Islami, M. Burhanuddin Rabbani, sous l'égide duquel un membre du Hezb devrait devenir premier ministre. M. Modjaddedi a i déjà fait connaître son souhait de demearer deux ans au pouvoir – une demearer deux ans an pouvoir - une prétention que lui conteste la majorité des partis. - (AFP, AP, Reuter, UPL)

### **ASIE**

THAILANDE: situation tendue à Bangkok

### Des députés de toutes tendances préconisent de nouvelles élections

Bangkok

de notre correspondant

La capitale de la Thailande a La capitale de la Thallance a été le rhéatre, mercredi 6 mai, d'une nouvelle manifestation contre le gouvernement. Des dizaines de milliers de gens ont convergé, en fin de matinée, vers le siège du Parlement. L'opposi-tion réclame la démission du pre-mier, ministre. Le général Suchinda Kravayoon a présenté Suchinda Krapayoon a présenté

son programme à l'Assemblée en l'absence des étus de quatre partis de l'opposition, qui sont cependant revenus ensuite participer au débat.

Le leader de l'une de ces for-marions, M. Chamlong Srimuang, ancien gouverneur de Bangkok, poursuit depuis lundi une grève de la faim devant le Parlement.

Le général Suchinda a indiqué, mardi, qu'il ne céderait pas aux pressions de la rue. Des députés,

de la majorité comme de l'opposition, commencent à penser que la moins mauvaise solution serait une dissolution de l'Assemblée, suivie de nouvelles élections. Ce serait la, pourtant, une reculade pour le général Suchinda et l'armée qui, après avoir fomenté un coup d'Etat en sévrier 1991, ont organisé des élections le 22 mars.

### Chamlong, l'incontrôlable

BANGKOK

de notre correspondant

∢li est incontrôlable», pensent les militaires. Pour cette raison, ils avaient renoncé, le mois dernier, à associer M. Chamlong Srimusing aux négociations pour la formation d'un gouvernement. Mais le maintenir à l'écart s'est révélé, à l'expérience, une maurevese, a rexpenence; une mau-vaise opération pour le pouvoir. Jouant tous ses atouts, M. Chamiong, lui-même ancien général, fait devant le siège du Parlement une grève de la faim qui a cristallisé la situation.

«Monsieur Propre» - c'est son surnom – aurait pu rester gouverneur de Bangkok. Elu faci-lament en 1985, il avait été triomphalement reconduit, quatre ans plus tard, à la tête de l'administration de cette métropole quasi Ingouvernable. M. Chamlong, qui s'est tailé le costume d'un bouddhiste dévot, menant une vie simple – il est végétarien - se veut la mauvaise conscience d'une élite tentés d'étaler ses richesses. Sa populanté prouve qu'il a l'oreille des

aurait cependant pu continuer de sermonner la classe politique, administrant leçons d'humilité et de bonne tenue.

A la surprisa générale, ce moine-soldat a démissionné de son poste pour être candidat aux législatives du 22 mars, à la tête législatives du 22 mars, à la tête de son parti, le Palang Dharma (1), formé trois ans plus tôt. Avec 42 % des suffrages dans la capitale, le Palang Dharma a emporté 32 des 35 sièges de Bangkok, faisamt frémir généraux et politiciens qui n'avaient pas prévu ce raz-den'avaient pas prévu ce raz-de-marée. M. Chamlong est devenu, ce jour-là, le politicien le plus populaire de Thailande. On a alors parlé de «flèvre Cham-

> «Je tiens à demeurer silencieux »

Les maiadresses du pouvoir, qui a pris plus d'un mois pour former un gouvernement finale-ment confié à l'ancien patron de l'armée, ont offert à M. Cham-

long une occasion inespérée son fauteuil de gouverneur, à d'acculer le nouveau premier ministre à la défensive. Il s'est senti assez fort pour lancer un défi. Sa grève de la faim et ses appels aux menifestations de rue ont placé le pouvoir dans une situation délicate : ou bien le général Suchinda démissionne mais il a redit mardi qu'il n'en était pas question; ou il dissout le Parlement, ou les militaires tentent de négocier un compromis - mais on voit mai comment; ou l'armée reprend les

> Pour ne briguer aucun poste, Chamlong n'en est pas moins ambitieux. Jusqu'ici, il a bien manœuvré. Après s'être solidement ancré au centre de la scène, il a choisi de se taire : € Je tiens à demeurer silencieux », indique l'écriteau qu'il a placé à ses pieds, sur le trottoir où il poursuit sa grève de la faim. Subtile requête.

JEAN-CLAUDE POMONTI

(1) Le Palang Dharma contrôle 41 des 360 sièges de la Chambre basse.

### A TRAVERS LE MONDE

CORÉE DU NORD

Pyongyang s'intéresse à la production de plutonium

Pyongyang a remis le 4 mai à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) la fiste des installations nucléaires dont elle accepte l'inspection. Un premier exemen du document a permis à l'AIEA de constater l'existence de treize équipaments inconnus d'elle. En particulier, un institut de radiochimie, en cours d'achèvement à Hyongbyon le centre des activités atomiques de la Corée du Nord - fait des recherches sur la séparation du plutonium de l'uranium, une activité aux fins nettement militaires. - (AFP.)

M. Gilchrist Olympio a été grièvement blessé dans une embuscade

M. Gâchrist Olympio, candidat vir-tuel à la présidence de la République, a été blessé par balles au pournon et à la vessie, dans une embuscade, mardi 5 mai, sur une route proche de Sokodé, à 300 kilomètres au nord de Lomé, et s'est réfugié au Bénin où il a été opéré. Selon sa famille, quatre personnes ont été tuées dans cette embuscade tendue par des inconnus, parmi lesquelles la président de l'Union togolaise pour réconciliation (UTR), le D Atti Dépé. L'UTR est l'héritier politique de la formation que présidait l'ancien chef de l'Etat Sylvanus Olympio, le père de Gilchrist, tué en 1963 lors d'un coup d'Etat dirigé par l'actue chef de l'Etat, le général Gnassingbé Eyadéma. Depuis plusieurs semaines, M. Olympio, cinquante-six ans, président de l'Union des forces de changement (UFC), une coalition de dix partis politiques, sillonnait le pays dans la perspective des échéances électorales prévues pour les prochains mois. Le nord du pays, où a eu lieu l'attentat, est le fief des partisans du général Eyadéma, origi-naire de la région. -- (AFP.)

### "Tout ce qu'un homme peut imaginer, un autre homme peut le réaliser."



PAVILLON DE LA FRANCE A SÉVILLE. ARCHITECTES : VIGUIER.

Le Groupe SCIC, l'un des principaux groupes immobiliers d'Europe a assuré l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du Pavillon de la France à l'Exposition Universelle de Séville. Nous sommes fiers d'avoir participé à ce magnifique défi technique, architectural et



culturel. Nous remercions ceux qui nous ont permis d'y prendre part et tous ceux qui nous ont accompagnés durant les longs mois de travail avec une seule idée en tête : trouver la réponse la plus juste pour servir l'image de la France sur une grande scène internationale.

Groupe SCIC: Atrium - 6, place Abel Gance 92650 Boulogne Billancourt Cedex - Tél.: 46 94 42 11

**GROUPE** CAISSE DES DÉPÔTS

### Les programmes sociaux des années 60 et 70 en accusation

moyenne (essentiellement des Blancs) entretiennent l'oisiveté

Le débat académique lancé il y a bien des années par l'extrême droite républicaine sur le bien-fondé des programmes d'aide sociale mis en œuvre par les démocrates dans les années 60 et 70 (la Grande Société) a été brutalement porté sur la place publique par les émeutes de Los Angeles. Les Noirs ontils acquis, en raison de ces programmes, une a mentalité d'assistés » qui serait, indirectement, la cause des événements de ces derniers jours? C'est ce que dit, presque ouvertement, le président Bush, qui devait se rendre mercredi 6 mai, vingtquatre heures plus tôt que prévu, à Los Angeles. Démocrates et républicains polémiquent à ce sujet, qui pourrait être désormais au centre de la campagne électorale. S'il y a eu échec dans la lutte contre la pauvreté urbaine aux Etats-Unis, qui est responsable?

### WASHINGTON

de notre correspondant

La Maison Blanche a porté les premiers coups, peut-être parce que le candidat George Bush se sent fragilisé par les émeutes. Les républicains accusent les programmes d'inspiration social-démocrate mis en œuvre par les démocrates dans les années 60. Le «grand» coupa-ble serait le président Lyndon Johnson (1963-1968) et son projet de Grande Société. L'expression désigne, en fait, le système de protection sociale alors créé, financé par le budget fédéral et sur lequel le pays vit toujours : aides aux écoles les plus panyres, assurance médicale pour les personnes âgées (Medicare) et pour les plus dému-nis (Medicaid), aide alimentaire (coupons et repas gratuits), enfin représentant un des plus gros postes du budget de l'Union. Habi-tuellement plus nuancé, le porte-parole de la Maison Blanche, M. Mariin Fitzwater, a mené l'offensive au pas de charge.

Non seulement ce filet de protec Non sculement ce titet de protec-tion sociale n'a pas réussi à dimi-nuer la pauvreté, a-t-il déclaré, mais il est largement responsable des émeutes elles-mêmes. « Nous pensons que, pour une grande part, les racines des problèmes que connaissent les centres-villes, a dit le porte-parole, viennent des pro-grammes sociaux de la Grande Société mis en place dans les années 60 et 70, programmes qui se sont soldés par un échec dont nous

### Des réflexes ď « assistés »

Sommé de donner des exemples M. Fitzwater a répondu : «Je n'ai pas de liste avec moi.» Mais il a assuré que M. Bush, convaincu de la malfaisance de ces programmes, ne commettrait pas l'erreur d'an-noncer à Los Angeles un projet d'aide massive aux ghettos urbains. Ce serait recommencer les mêmes ce scrait recommencer les memes bourdes que les démocrates : « faire face à n'importe quel problème en jetant de l'argent. » « Nous pensons que ceux qui voudraient mettre en place des programmes sociaux de redistribution de la richesse se trompent», a insisté M. Fitzwater. Pourquoi? Pour la raison suivante, disent les républicains : la Grande Société aurait créé des réflexes d'« assistés » chez les pauvres, les dissuadant de chercher un emploi et les privant, de ce fait, de la «dignité» d'un travail.

M. Bush l'avait dit tout crûment en janvier dans son message sur l'état de l'Union : « Le welfare (ces programmes d'assistance) n'était pas destiné à créer des habitudes, à créer un mode de vie conservé de génération en génération.» Ce genre de déclarations, d'essence typiquement reaganienne, est lour-dement lesté de gros sous-entendus, suivant : les programmes sociaux (héritage des démocrates) financés par les impôts de la classe

d'une partie des «assistés» (essen-tiellement des Noirs) ... A l'appui de ce discours, les républicains font une observation que personne ne conteste : il y a toujours au moins 30 millions de

Des pillards

repentis

Des centaines de personnes, regrettant apparemment d'avoir participé aux pillages lors des émeutes de Los Angeles, commencent à restituer des biens volés. Des meubles et du matériel hi-fi ont fait leur apparition dans les rues de certains quartiers de la ville. La police a fait savoir que les personnes qui restitueraient leur butin ne seraient pas poursuivies.

La police, souvent aidée par des délateurs, procède à des fouilles méthodiques dans certains fovers. Des chaînes stéréo encore dans leur emballage d'origine et des vêtements sur lesquels sont fixées des étiquettes antivoi permettent aux policiers de confondre les pillards. Certains, craignant d'être poursuivis, abandonnent les marchandises volées dans la rue. On raconte même qu'un homme, qui ne connaissait pas le mode d'emploi d'un magnétoscope volé, l'a directement remis à la police... -. (Reuter.)

«pauvres» aux Etats-Unis, poch apparemment incompressible d'Américains se situant en deça ou à peine au-dessus du seuil de « pauvreté » tel que le définissent les statistiques officielles. Un Américain sur dix recevrait aujourd'hui une aide alimentaire, pourcentage le plus fort depuis la guerre.

### Trente millions de pauvres

Le taux de pauvreté dans les grandes villes du pays, écrit le Wall Street Journal, est aujourd'hui plus élevé qu'il y a vingt-cinq ans, « pour les Blancs comme pour les Noirs ».

Dans ces mêmes centres-villes, la

mère célibataire (la moyenne natio-nale est de 26 %). Près d'un foyer nale est de 26 %). Près d'un foyer noir sur deux n'a que la mère pour chef de famille, « deux fois plus qu'en 1967». Les républicains assurent que le niveau des allocations sociales et autres aides financières dissuade les plus démunis de chercher un travail – qui serait moins rémunérateur – et de former des familles à deux parents – les mères célibataires ayant les mênes droits que les femmes mariées. La situation dans les écoles publiques n'a cessé de se détériorer. La drogne est au moins aussi présente qu'il y a vingt ou trente ans et la violence, a vingt ou trente ans et la violence, elle, connaît une progression expo-

Bref, si la Grande Société doit être jugée à l'aune de cet état des lieux, le résultat est sans doute assez médiocre. Le problème, répliquent les démocrates, est qu'il est difficile de distinguer dans ce bilain ce qui est diffaux carences du « welfare » et ce qui relève de la politique d'austérité sociale menée par les républicains depuis douze ans. La plupart des maires, républicains ou démocrates, l'affirment : depuis douze ans, le gouvernement depuis douze ans, le gouvernement fédéral a abandonné les villes. Aide au logement, aide à l'emploi, aide aux organisations associatives, assistance aux écoles : dans tous ces domaines, l'administration républicaine a diminué de 60 % à 70 % les subventions jusque-là attribuées aux grandes villes.

Dans le climat de «démonisation» de l'impôt qui caractérise l'ère républicaine, les Etats n'ont pu se doter des recettes fiscales propres qui leur auraient permis de propres qui leur auraient permis de compenser les coupes dans les sub-ventions fédérales. Même un mem-bre du cabinet, M. Jack Kemp, secrétaire au logement, le disait à demi-mots le week-end dernier : les centres-villes, les ghettos urbains des grandes cités out été délaissés. Le New York Times relevait que les projets de M. Kenn pour venir les projets de M. Kemp pour venir à l'aide des ghettos - points de plus forte densité des maux de l'Amérique – ne représentent que 25 pages d'un budget de 433 pages.

Dans ces conditions, observait le grand quotidien new-yorkais, les diatribes de la Maison Blanche contre la Grande Société sout pour le moins étonnantes : «Si les pro-blèmes n'ont pas été résolus durant les administrations démocrates des années 60 et 70, ils ne l'ont pas été non plus durant ces douze dernières années d'administration républi-

Réponse des républicains : « Le Congrès, à majorité démocrate, ne nous a pas permis de mettre nos

### Une manifestation

projets en œuvre. » L'argument

n'enlève rien à ce que la critique

républicaine des programmes

sociaux peut avoir de passablement douteux. Car, contrairement à ce

que disent beaucoup de reaganiens,

les «pauvres», l'écrasante majorité des pauvres, travaillent et la majo-rité des bénéficiaires du «welfare»

ne le sont qu'à titre passager (pas plus de quelques années).

L'éclatement

Peu suspect de teadresse pour la social-démocratie, le Wall Street

Journal écrivait cette semaine en

première page : «Si souvent décriés

aujourd'hui, les programmes de la

Grande Société connaissent leur

part de succès, sans doute plus qu'il n'est actuellement populaire de le

n est actueuement populatre de le dire. (...) Le racisme persiste mais la législation sur les droits civiques (héritage de la Grande Société également) et les programmes préférentiels destinés aux minorités ont changé les habitudes et contribué à

créer une classe moyenne noire sans

Il reste que le maintien d'une incompressible pauvreté souligne sans doute les limites du « wel-

fare». Contrairement au credo

volontariste social des années soixante, les « programmes » se

sont avérés sans grand impact sur

des phénomènes aussi complexes

que l'éclatement de la famille noire

on la violence urbaine. Les démo-

crates ont sur cette question plus évolué qu'ils ne veulent bien le

dire. Pour venir au secours des

ghettos urbains, le démocrate Bill

cès à la propriété immobilière.

réforme du «weitare» dans un

sens qui favorise la famille «nor-

male », comportant les deux parents, facilités financières pour la

création d'entreprises au sein

Dans un entretien à « Paris Match»

M. Mitterrand

estime maintenant

oue M. Bush a agi-

**ALAIN FRACHON** 

même des ghettos.

cesse plus importante. »

de la famille noire

antiraciste a fait sent blessés à Toronto

MONTRÉAL

correspondance

Dans le sillage des événements de Los Angeles, Toronto, métropole canadienne qui compte la plus canadienne qui compre la puts importante population noire du pays, a connu des émeutes raciales et des scènes de pillage, dans la muit du lundi 4 au mardi 5 mai, qui out fait sept blessés légers. Une trentaine de personnes ont été arrêtées.

Dans un pays qui s'enorqueillit de son caractère «multiculturel» et d'un système de protection sociale infiniment plus généreux que celui de son voisin du sud, les images de de soit voisin du sou, les inages de quelque quatre cents personnes – Blancs presque aniant que Noirs – brisant une centaine de vitrines et pillant les boutiques de la principale rue du centre-ville de Totosto, ont suscité de douloureux exame suscite de douloureux examicas de conscience. Le premier ministre, M. Brian Mulroney, s'est néananoins voulu rassurant : «Le racisme n'est pas un problème majeur au Canada», a-t-il déclaré, contredisant ainsi le premier ministre de l'Ontario, M. Bob Rae (le Monde du

Ces émentes ont fait suite à la Ces émentes ont fait suite à la mort, samedi 2 mai, d'un jeane Noir abattu à bout potant par un policier de Toronto. Scion les autorités, la victime, âgée de vingt-deux aus et originaire de la Jamafique, était soupçonnée de trafic de drogue et a menacé d'un conteau, à l'issue d'une course-poursuite, l'officier de police qui tentait de l'apprésender.

Clinton propose un programme qui n'est pas très différent de celui de M. Kemp : priorité à l'aide à l'acmobiliste noir Rodney Kir mon a drare une processation contre funcident local de samedir, symptomatique, selon ens, de l'assage abusif de la force policière torontoise contre les Noirs. C'est la lunifieme fois en quatre lans qu'une personne de race noire toube sous les balles de la noire toube. la volice locale.

Commencé dans le calme vers 16 heures, le railiement d'un demi-mil-ier de manifestants a d'abord été perturbé par quatre néofascistes brandissant des pancartes dénonçant les « meiutres racistes contre les Blancs». La fonie s'en est pris aux policiers, après qu'ils exrent arrêté
ces extrémistes. La manifestation
s'est alors dirigée vers le quartier
géaéral de la police, avant de dégénérer le long des rues commerçantes,
sur 3 kilomètres.

O Les limits se prononcent en faveur de la création d'un nouveau 8 300 voix pour et 7 000 voix contre, selon les premiers résultats glo-baux, les habitants des Territoires du Nord-Ouest du Canada (Inuits surtout, et Indiens) se sont pronou-cés, lundi 4 mai, en faveur de la création d'un nouveau territoire autonome, le Nunavut, qui partagera en deux leur immense territoire (quelque 3 millions de kilomètres carrés). Les 27 000 habitants de ces terres glacées devront encore entériner, par référendum, en novembre prochain, un accord conciu avec Ottawa prévoyant notamment la reconnais-sance de leur droit de propriété sur 350 000 kilomètres carrès et des compensations financières d'envi-ron 2,8 milliards de dollars pour le reste. - (AP.)

### avec «sagesse» Dans un entretien publié mercredi

6 mai par notre confrère Paris Match, le président de la République a nuancé ses propos initiaux concernant les émentes de Los Angeles. M. Mitterrand avait paru, le 1º mai, rendre responsable des émeutes la « théorie politique conservatrice » de M. Bush. Celles-là auraient été un des « résultats » de celle-çi. (le Monde des 3 et 4 mai). Ses réactions ques avaient provoqué des réactions hostiles aux États-Unis.

M. Mitterrand a déclaré à Paris Match que « George Bush avait mon-tré sagesse et esprit de décision en prenant d'abord le conseil des leaders noirs puis en envoyant sur place des forces capables de rétablir l'ardre sans provocation. Les inégalités sans provocation. Les inégaties criantes et l'absence de protection sociale ont trop longtemps exaspéré les rapports entre les groupes sociaux. George Bush doit gérer un difficile héritage qui remonte loin. Je le crois capable d'apalser les passions et des parties de les passions et de les passion d'agir avec discernement pour assai-nir un climat à l'évidence détestable. Je le sais fidèle à la plus hause tradi-tion de son pays. Celle de Lincoln, »

CANADA: après le décès d'un Noir tué par un policier Aprè

71

A : : #

40 25 E

. 1. 10 ± ±

et d'importants dégâts

La manifestation antiraciste, qui a tonraé à l'émeute lundi soir, avait initialement été organisée devant le consulat des États-Unis, pour protester contre l'acquittement à Los Angeles de quatre policiers blancs accusés d'avoir roue de coups l'autoorganisateurs avaient ajouté à leur-mot d'ordre une protestation contre

### **CATHERINE LECONTE**

### MM. Bush et Clinton ont remporté les primaires en Indiana, Caroline du Nord et dans le district de Columbia

MM. George Bush chez les répu-blicains et Bill Clinton chez les démocrates ont largement remnorté les élections primaires qui avaient lieu mardi 5 mai dans l'Indiana, la Caroline du Nord et le district de Columbia, l'enclave où est située la capitale fédérale, Washington.
Dans l'Indiana, M. Bush, avec
80 % des suffrages, devance très
nettement le polémiste catholique
d'extrême doite Patrick Buchanan
(2014). Dans le man Fest (20 %). Dans le même Etat, M. Clinton (64 %) arrive devant MM. Jerry Brown (21 %) et Paul Tsongas (12 %).

En Caroline du Nord, M. Bush obtient 71 % des voix, devant M. Buchanan (20 %), tandis que

M. Clinton (64 %) devance MM. Brown (10 %) et Tsongas (9 %). Dans le district de Colom-bia, M. Bush recueille 81 % des suffrages contre 19 % à M. Buchanan, tandis que M. Clinton est en tête, avec 74 %, devant MM. Tson-gas (10 %) et Brown (7 %).

Ces résultats étaient attendus, mais la cote de popularité du président a encore baissé à la suite des événements de Los Angeles.

M. Bush et M. Clinton sont désormais très proches des les sontes de mais très proches dans les son-dages. Le président est crédité de 46 % d'intentions de vote pour le scrutiu du 3 novembre prochain, contre 43 % à M. Clinton. - (AFP,

 ETATS-UNIS : inculpation d'un influent parlementaire républicain -Le représentant républicain Joseph MacDade, qui siège depuis trente ans au Congrès et briguera un nou-veau mandat en novembre, a été inculpé, mardi 5 mai, par la justice fédérale de malversations et de tra-fic d'influence. Els de Pennsylvanie, M. MacDade, soixante et un ans, est le chef de la minorité répu-blicaine à la commission des alfocations de crédits de la Chambre et, à ce titre, l'un de ses membres les plus influents. Il a notamment été accusé d'avoir accepté des contributions illégales et des cadeaux d'une société basée en Pennsylvanie, et d'avoir en échange favorisé l'obtention par cette firme de contrats fédéraux. M. MacDade a reconnu avoir reçu des contributions illégales de cette entreprise mais a affirmé les avoir

devra comparaître devant une

intervenus pour déloger ces rebelles, qui occupaient depuis inndi la ville de San-Jose-de-Bocay, à 230 km au nord de Managus. La almant des auciens membres de la Contra, opposés au régime sandiniste, ont déposé leurs armes depuis l'élection à la présidence, en 1990, de M= Violeta Chamorro. Certains ont repris on poursuivi le combat, accusant le gouvernement de ne pas tenir ses promesses d'aide à la reconstruction. - (Reu-

D PÉROU : échec de la seconde mission de l'OEA. - La seconde mission de l'Organisation des Etats américains (OEA) envoyée au Pérou pour tenter de hâter le retour à la légitimité constitutionnelle s'est terminée, mardi 5 mai, « sans qu'un accord ait été trouvé » entre les autorités et l'opposition, a indiqué le ministre uruguayen des affaires étrangères Hector Gross Espiell, au nom de cette mission. avec des militaires, a annoncé l'ar-mée. Trois cents soldats étaient de l'OEA se rencontreront le

17 mai à Nassan (Bahamas), pour se pencher de nouveau sur le cas du Pérou, dont le président Alberto Fujimori a suspendu le Parlement et formé un «gouvernement d'urgence » le 5 avril dernier. – (AFP.) D SURINAM: les deux principaux groupes rebelles sunoncent un arrêt des hostilités. - Seion l'agence néerlandaise ANP, les chefs des deux principaux mouvements de guérilla du Surinam - le Jungle Commando et les Tucajanas - ont annoncé, mardi 5 mai, l'errêt de leurs hostilités contre l'armée de cette ancienne colonie des Pays-Bas. Cité par l'ANP, M. Romeo Venetian, président de la commission de paix du gouvernement du président Ronald Venetiana, a qualifié cette décision de « développement marquant » et a promis de « faire le nécessaire pour mettre en auvre le développement » des régions déshéritées qui étaient sous le contrôle de ces groupes. - (AFP.)

### PROCHE-ORIENT

La torture dans une prison du Liban du Sud

### Israël et l'ALS démentent des accusations d'Amnesty International Israël et sa milice auxiliaire liba- par Israël au Liban du Sud, cette

naise. l'Armée du Liban sud (ALS). ont démenti mardi 5 mai des accusations d'Amnesty International sur la pratique de la torture dans la prison de Khiam au Liban du Sud. «Aucun personnel israélien n'est stationné dans les installations de Khiam, contrôlèes et gérées par l'ALS, qui est responsable de tout ce qui s'y passe», ont indiqué des sources offi-cielles israéliennes. Les affirmations d'Amnesty « sont dénuées de tout fondement », a déclaré de son côté le général Antoine Lahad, chef de l'ALS. Selon un rapport publié la veille à Londres par Amnesty, deux cents personnes environ sont retenues dans un isolement complet, hors de tout cadre légal et sous la supervision d'officiers israéliens, dans la prison de Khiam. Située dans la «zone de sécurité» créée et occupée

lité de l'ALS. Des officiers israéliens ont conduit directement des interrogatoires et des

prison est placée sous la responsabi-

séances de torture au moins jusqu'en 1988 et continuent actuellement de superviser la prison, selon le rapport d'Amnesty établi sur la base de adouzaines d'interviews d'anciens détenus». « La plupart des hommes et des femmes détenus à Khiam ont été torturés pour obtenir des informations, et nous craignons que cela ne se poursuive», indique le rapport. Des détenus affirment que leurs proches ont été également torturés. Amnesty cite le cas d'adolescents de douze et quatorze ans emprisonnés à Khiam et rappelle que le Comité international de la Croix-Rouge n'a jamais été autorisé à s'y rendre. - (AFP.)

□ ÉGYPTE : la condamnation du général Al Chazli confirmée par la cour de justice militaire. - La cour de justice militaire égyptienne a confirmé mardi 5 mai la condamnation du général Saadeddine Al Chazli, chef d'état-major de l'armée pendant la guerre israélo-arabe de 1973, à trois ans de travaux forcés, le recours présenté par l'avocat du général ayant été rejeté. Le général Al Chazii (soixante-dix ans), qui vivait en exil volontaire depuis 1978 et qui était rentré au Caire en mars, avait été condamné par contumace en juillet 1983 à trois ans de travaux forcès pour divulgation de secrets militaires dans ses Mémoires publiés à Alger. Seul le président Hosni Moubarak est désormais habilité à gracier le général Al Chazli ou à commuer la sentence. - (AFP.)

 Nouveau bilan des affroutements entre coptes et musulmans. - Les affrontements qui ont en lieu lundi 4 mai entre coptes et musulmans dans le village de Manchiet-Nasser en Haute-Egypte (le Monde du 6 mai), ont finalement fait qua-

torze morts après le décès d'un blessé copte, a indiqué le ministre égyptien de l'intérieur, le général Abdel Halim Moussa. Dans une déclaration devant l'Assemblée du peuple (Parlement), il a affirmé que la situation dans le village du gouvernorat était désormais « totalement sous le contrôle de la police» et que « trois des neuf per-sonnes arrêtées à la suite de ces incidents ont été inculpées ». -

□ Les contributions des alliés dans la guerre du Golfe se sont élevées à 53,7 milliards de dollars. - Tous les membres de la coalition anti-irakienne ayant promis de participer au financement de la guerre du Golfe ont respecté leurs promesses, a déclaré mardi 5 mai le porte-parole du Pentagone Bob Hall. Leurs contributions se sont élevées à 53.733 milliards de dollars, sur un coût giobal de 61 milliards de doilars. Pour le contribuable américain, le coût de la guerre aura été de « près de 6 milliards de dollars ». a-t-il précisé. - (AFP.)

remboursées. – (AFP.) o Mike Tyson isolé après avoir menacé un membre du personnel pénitentiaire. - L'ancien champion

du monde poids-lourds Mike Tyson a été placé dans une cellule spéciale, après avoir menacé, lundi 4 mai, un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire où il purge une peine de six ans de pri-son pour viol. Selon un communi-qué des autorités pénitentiaires de l'Indiana, Mike Tyson, emprisonné dans la banlieue d'Indiapolis,

nission disciplinaire. - (AP.) n Mort de George Murphy. -Acteur de cinéma, ancien sénateur républicain de Californie, George Murphy est mort dimanche 3 mai d'une leucémie, à l'âge de quatrevingt-neuf ans, à Palm Beach, en Floride.

□ NICARAGUA: des affrontements entre l'armée et d'asciens « contras » out fait cinq mouts. — Quatre anciens rebelles de la Contra et un civil ont été tués, mardi 5 mai, dans le nord du Nicaragua, lors d'un affrontement



Après Evry et Paris Nord, IKEA a encore trouvé le moyen de vous faire Plaisir.



En voiture de Paris : A 13 direction Rouen. Au Triangle de Rocquencourt, A 12 direction St Quentin. Sortie Dreux N 12 puis Plaisir Centre. En train : Gare Montparnasse direction Mantes-la-Jolie. Sortie Plaisir-les-Clayes.

Nous ne pouvions rester insensibles après l'accueil que vous nous avez fait à Evry et Paris Nord, alors nous avons décidé de vous faire Plaisir. Avec un P majuscule, pour un magasin IKEA à l'ouest de Paris. Nous vous attendons dès 9 h du matin le

mercredi 6 mai pour fêter la bonne nouvelle avec des jeux, des cadeaux et une animation d'ouverture jusqu'au 10 mai comme on sait les faire chez IKEA - et des prix bien

entendu! Ce sera une joyeuse occasion de découvrir l'étendue de notre assortiment avec ses nouveautés dans un nouveau magasin en fête. Nous serions bien étonnés que vous ne pensiez pas avec nous qu'on a bien eu raison de s'appeler Plaisir.



6 Mai ouverture IKEA

IKEA PLAISIR C. CIAL DE PLAISIR (78). TEL. 30 79 21 21. PRESTAURANT PARADIS D'ENFANTS DANS NOTRE MAGASIN MINITEL 3614 IKEA.

### **POLITIQUE**

### L'examen du projet de révision

### M. Séguin a reçu l'appui de la moitié du RPR, des communistes

au mercredi 6 mai, lorsque M. Philippe Séguin, député (RPR) des Vosges, fait son entrée dans la salle des Quatre-Colonnes du Palais-Bourbon, sous la lumière crue des projecteurs de télévision. Fourbu, mais comme libèré, il lève le bras en signe de victoire, « Cent un l », se répète-t-il. Cent un députés, parmi lesquels près de la moitié du groupe RPR, la totalité du groupe communiste, ainsi que M. Jean-Pierre Chevènement et quatre de ses amis socialistes, viennent, en effet, de voter l'exception d'irrecevabilité qu'il a défendue dizaines de députés « de base », qui n'ent pas

européenne, mardi 5 mai, à l'Aseuropeenne, marui 3 mai, a 103 semblée nationale, en déclarant : «Le débat auquel nous participons est un moment important de notre vie nationale. Il s'agit de décide

ensemble ce que sera l'Europe de

ensemore ce que serà i Europe de demain. (...) Tous, nous aimons notre pays. Tous, nous lui souhai-tons de développer le génie de notre peuple dans la fidélité à ses mell-leures traditions. Et si nous avons tous une certaine idée de la France,

aucun d'entre nous n'est le déposi taire de la vérité patriotique, aucun d'entre nous n'est le propriétaire des couleurs de la République.»

Evoquant la procédure de la révision constitutionnelle, le pre-

mier ministre a précisé : «La pro-cédure est claire : le président de la République a recours à l'article 89

de la Constitution, qui prévoit l'adoption du projet en termes iden-

tiques par les deux Assemblées. Une majorité des trois cinquièmes au Congrès : c'est la voie la plus sim-

ple. S'il y a un risque que la réforme soit enterrée, il sera fait

appel ou référendum. Je le regrette-rais pour les procédures de révision

prévues par notre Constitution, dont

je souhaite qu'elles ne tombent pas je souhaite qu'elles ne tombent pas jen désuétude. (...) Si le référendum s'impose, référendum il y aura. Ni le président de la République ni le gouvernement ne redoutent la consultation directe du peuple.»

«Il s'exprime ici ou là une cer-taine appréhension de l'Europe et

disons même, parfois, une espèce

govoy, égrenant ensuite les « espé-

M. Pierre Bérégovoy a ouvert le débat sur le projet de loi constitu-tionnelle préalable à la ratification du traité de Maastricht sur l'Union du feu et du sang, pienne que jait natire l'onive euro pienne un Espoir de paix, d'abord. J'appartiens à cette génération qui a vu l'Europe du feu et du sans, quand le nationalisme suscitait la guerre, quand la guerre attisait le nationalisme. (...) Oui, je crois à l'Europe, car je désire passionné-

ment la paix.»

Après avoir évoqué « l'espoir de sécurité», «l'espoir d'une meilleure maîtrise de nos équilibres démogra-phiques», «l'espoir d'une meilleure qualité de la vie», le premier ministre a abordé «l'espoir de progrès social en Europe et par l'Eu-rope». «Là aussi, 2-i dit, Maas-France agit en faveur d'un espace social européen, non seulement pour éviter la concurrence déloyale mais, aussi, pour donner une vraie cohérence humaine à cette Communauté. » « L'Europe, c'est le moyen que nous nous donnons que nous nous donnons pour maîtriser notre avenir dans le monde», a ajouté M. Bérégovoy, précisant : «Le maîtriser et non pas le subir, comme l'envisagent d'autres, qui s'en remettent trop souvent aux seules forces du mar-

M. Bérégovoy : « Pius loin qu'une Europe des nations»

Répondant aux adversaires de l'idée communautaire, le premier ministre a déclaré : « Les plus entreprenants vont jusqu'à recom-mander une Europe confedérale qui s'opposerait à une Europe fédérale. Faux débat : nous n'en sommes pas à l'Europe fédérale. Mais nous allons pius loin qu'une Europe des

vingt-trois minutes, pour expliquer en quoi la réforma constitutionnelle proposée par le gouvernement n'est pas, selon lui, conforme à la Consti-

Le président du CDS, M. Pierre Méhaignerie. fait grise mine, en revanche. « Ce soir, un fossé s'est creusé », a-t-il déclaré après l'intervention de M. Séguin. Au-delà de la performance oratoire et physique, saluée sur tous les bancs, le député des Vosges a su rallier à ses arguments plusieurs

> nations, car nous acceptons de par tager des competences aans des domaines où l'on peut mieux faire à douze ce que l'on ne réussit pas à faire tout seul. (...) Ira-t-on plus loin dans le futur? (...) L'histoire tranchera. Ce qu'il nous faut refuser, en tout cas, c'est le retour en arrière.»

question de renégocier le traité», M. Bérégovoy a assuré : «Bien-entendu, le Pariement sera associé tout au long de la transition, ne serait-ce que pour adapter, avant 1997, le statut de la Banque de France. (...) Refuser l'éligibilité des citovens euron des citoyens européens, ce serait, de même, refuser le traité. (...) Il ne peut s'agir, non plus, de rendre le traité inopérant. On a parlé du Conseil constitutionnel comme juge de la subsidiarité. Les spécialistes s'accordent à penser que ce serait une monstruosité juridique. (...) Sous ces réserves essentielles, le ent sera à l'écoute des suecestions de notre Parlement.»

«Le monde a changé, a conclu le premier ministre. La solitude des nations n'est que le vertige de l'im-puissance. (...) L'histoire nous l'en-seigne, la France, ce n'est pas seulement un sol. C'est aussi, c'est surtout, pour ceux qui y sont nes ou pour ceux qui l'ont choisie, un esprit, capable de persister dans un ensemble plus vaste.»

M. Roland Dumas, ministre des affaires étrangères, a déclaré cosuite: «La France aura bien travaille pour l'Europe. Il y a des générations timides, qui ont man-qué de rêves ou ont manque leurs rêves. Il y a des générations mau-dites, qui n'ont pas su ou pas pre

apprécié les conditions dans lesquelles ils avaient 12 mai, et la réforme sera soumise le même leur. dû, à la veille du 1° mai, préparer le débat sur la dans le soirée, à la procédure du vote personnel réforme constitutionnelle préalable à la ratification des députés. des accords de Maastricht.

Quelques heures plus tôt, le gouvernement avait pris lui-même la mesure de ce mécontantement et accepté de lâcher du lest dans l'organisation du travail législatif : contrairement à ce qui était initialement prévu, la commission des lois reprendrait ses travaux jeudi, dans l'après-midi. La discussion des deux articles du projet et des quel-

éviter la guerre. En cinquante

années, noire génération, à partir des ruines et des deuils, a bau l'Europe, en commençant par une loyale et franche réconciliation entre ces ennemis de la veille, les Allemands et les Français. » 11 & ajouté: « Définir la juste place des Etats et celle de la Communanté: tel est l'objectif du traité. (...) Le temps n'était peut-être pas venu, à Maastricht, d'établir la réritable cher, à terme, sur une défense com-mune. Nous ne sommes pas des songe-creux. La PESC, c'est d'abord une approche progressive. « hiérarchie des normes » dont l'Europe a besoin. Avec l'aide du Parle-ment français, nous poursuivrons cette lache.»

M. Dumas: «Notre politique étrangère ne disparaît pas»

Au sujet de l'Union économique et monétaire, M. Dumas a affirmé: «Le nationalisme finan-cier n'a plus cours. Depuis long-temps, en tout cas, depuis les années 70, aucune nation ne bat plus seule monnaie, même si les apparences le laissent penser. La hanaue centrale européenne ne sera pas l'organisme lointain et irrespon-sable que certains décrivent. (...) Elle partagera avec les ministres de l'économie et des sinances la conduite de la politique monétaire externe. Ainsi la France cogérera-telle la monnaie unique future au lieu de devoir s'aligner sur le mark, comme c'est le cas aujourd'hui, »

M. Dumas s'est référé à plusieurs reprises au traité de Rome (1), avant de s'étendre sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) définie dans le traité de Maastricht. « La « politique étrangère européenne » doit-elle

se concevoir et s'exécuter à partir d'elles, mais ouvert à d'autres partede l'OTAN? Ou bien les Douze
sont-ils assez grands pour harmoni
ser leurs politiques au point de s'affirmer aussi comme une grande
puissance, capable de peser sur les
patient prouve sous commandement.
Elle demoure sous commandement firmer aussi comme une grande nuissance, capable de peser sur les affaires du monde? La réponse est claire, elle est évidente. En même temps, sont jetées les prémices d'une politique européenne de sécu-rité et de défense pouvant débou-

prazmatlque. » «L'action commune dans ces deux domaines, a précisé M. Dumas, s'exercera sous l'auto-rité de la «présidence collégiale» de

l'Europe : c'est le conseil européen qui décidera, sans doute des Lis-bonne en juin prochain, des mequi decidera, sans doute des Lis-bonne en juin prochain, des pre-miers domaines prioritaires. Avec une majorité de nos partenaires, nous pensons que la priorité pour-rait aller à l'Europe centrale et orientale, y compris à la CEI, à la Méditerranée et, en particulier, au Maghreb. (...) Notre politique étran-sère ne disporait nas nour autont. gère ne disparaît pas pour autant. Bien au contraire, elle trouve en l'Europe des relais de poids qui accroissent son pouvoir lout en conservant des domaines d'action propres. Pourrait-on, dans le nouve état du monde, concevoir quelque crainte pour notre siège au conseil de sécurité de l'ONU? Le traité le

Parlant plus précisément de la politique de sécurité, M. Dumas a rappelé que « la France et l'Alle-magne ont décidé de crèer un corps-d'armée commun structuré autour

Sur le fond, en revanche, le premier ministre ne

s'est pas montré disposé, à l'ouverture du débat, à alier très loin dans les concessions. Il s'est contenté de tracer les limites au-delà desquelles le 'gouvernement ne saurait s'engager, car, a-t-il rappele, « il ne peut 'être question de renégocier le traité de Maastricht». Il a réaffirmé son refus de remettre en question l'éligibilité municipale accorque quatre-vingts amendements continuera le dée aux ressortissants communautaires résidant

Elle demeure sous commandement national, à la disposition du seul

Troisième orateur s'exprimant au nom du gouvernement, M. Michel Vanzelle a déclaré : a Nous sommes tous, ici, les héri-tiers d'un combat séculaire pour la liberté de la patrie. Nous ne pouvons accepter je ne sais quel proces-sus de dilution, de dissolution, lentes, indolores et comme banales, de l'indépendance nationale. Il nous faut, tout au contraire, un débût, des débats clairs et nets qui mettent fin, solennellement, à une lente évolution connue depuis de longues années sous le joil nom de « dérire communautaire». Aujourd'hui, et grâces soient rendues au président de la République, les Français vont pouvoir décider — et, cette fois, en pleine connaissance de cause — de l'état d'avancement de la construction communautaire et fixer les limites exactes de l'exercice.»

M. Vauxelle: «Souveraineté inaliénable »

«La dérive communautaire des années 60 ou 70 doit céder la place annees ou ou 10 aou ceaer la place à une démarche démocratique où, dans la clarté des choix, le peuple ou ses régrésentants doivent déterminer le sort de la souveraineté nationale et des compétences qui en relèvent, a squ'ilgate le annistre de la justice. Le traité de Maastricht

Beaucoup d'hypothèses ont été émises sur la disparition du Diesel Ancien. Voici la meilleure.



Clio 1,9 Diesel.

On a parlé de variations climatiques, de la chute d'un gigantesque météore... En fait l'explication est plus simple, "Dieselus Archaïcus" a été supplanté par un diesel beaucoup plus évolué : la Clio 1,9 Diesel. Un diesel nerveux, 161 km/h², économique, puissant, 65 ch DIN (47 kW), silencieux, même au démarrage. C'est beau la science3.





freezas.

the section of the se

constitution of the second

M. Parker - Mores

The second of th

See was the sign of these

1.00

version tension .

6 (Fig. 2)

This is deposit

THE PARTY OF A A STATE OF A CONTRACTOR OF THE Ment of Sure 

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

militaria de la companya del companya de la companya del companya de la companya

te final in

esel Ancien.

REVIUIT

### **POLITIQUE**

constitutionnelle à l'Assemblée nationale

### et de M. Chevènement dans son offensive contre les accords de Maastricht

en France, comme d'inscrire le principe de subsidiarité dans la Constitution, demande qui, au selon l'article 89 de la Constitution ne demeurant, n'est plus défendue par personne au l'empêcherait pas de recourir à le formule du réfésein de l'opposition.

ment sera associé tout au long de la transition, ne risque que la réforme soit enterrée, il sera fait sarait-ce que pour adapter avant 1997 le statut de appel au référendum. la Banque de France». Cela suffira-t-il à répondre à ses attentes? Si tel n'est pas le cas. M. Pierre

rendum prévue par l'article 11. « Une majorité des trois cinquièmes au Congrès : c'est la voie la plus Celle-ci a obtanu l'engagement que « le Parle- simple, a déclaré le premier ministre. S'il y a un

De son côté, M. Roland Dumas, ministre des Bérégovoy a confirmé ce que le président de la affaires étrangères, a exposé sa conception de la République avait déjà laissé entendre le 12 avril, à politique étrangère et de sécurité commune

Evoquant les transferts de compétences prévus par le traité, M. Vauzelle a précisé : « Je désire souligner ici, solennellement, qu'il n'y a là aucune atteinte au principe fondamental de la souveraineté

nationale. (...) La souveraineté de la France est inaliénable, imprescriptible, incessible et indivisible. (...) Il ne peut y avoir de transfert, c'est-à-dire de cession définitive de la souveraineté d'un Etat. Il ne peut pas davantage y avoir cession d'une partie de la souveraineté, car la souveraineté est indivisible. La souveraineté est un principe qui est supérieur à la Constitution. De même que le peuconstitution. De même que le peu-ple souverain détient un pouvoir constituant lui-même supérieur à la Constitution, qu'il peut réviser ou abolir à sa guise, de même, le peuple souverain peut en toute souve-raineté délimiter l'espace où s'exerce sa souveraineté. Le peuple peut donc parfaitement consentir à une autolimitation, mais il y a dans ce consentement - qui ne sent la différence? - tout autre chose qu'un abandon.»

Les rapporteurs parlementaires ont pris la parole, ensuite, celui de la commission des lois, M. Gérard Gouzes (PS), faisant d'abord un exposé juridique sur l'évolution du concept de souveraineté (le Monde du 6 mai). Rapporteur pour avis de la commission des finances de la commission des finances, M. Edmond Alphandery (UDC) a suriout axé son analyse sur l'union économique et monétaire. « Nous

permet, justement, de clarifier cette menté par une politique monétaire situation. » construite chez nos vaisins nar une construite chez nos voisins par une construite chez nos voisins par une autorité indépendante du gouvernement allemand : celle-ci pratique, pour des raisons qui nous sont parfaitement étrangères, une politique monétaire contraire à nos intérêts. On le voit bien : la création d'une On le voit bien: la création d'une monnaie unique européenne s'anqlyse non pas comme un transfert de 
compétence de la France vers une 
lastance européenne, mais blen 
dans les faits comme un transfert 
de compétence monétaire de la 
Bundesbank vers la future banque 
centrale européenne. »

Selon M. Jean-Marie Caro (UDF), rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, « le traité de Moastricht permet de dépasser le débat traditionnel sur Europe et souveraineté». « Il fait de l'Union européenne, 2-t-il dit, une communauté de souverainetés nationales, dont les détenteurs sont décidés à partager l'exercice chaque fois que cela est possible, sans, bien entendu, l'alièner pour autant. Il convient donc, pour l'aborder, de faire litière des querelles théologiques. On peut toutefois regretter que l'intention apparente de circonscrire le débat ait conduit le gouvernement à présenter un texte, certes juridiquement convenable, mais politiquement atone, dans lequel on ne perçoit guère le souffle de la construction européenne.»

An nom de la commission des affaires étrangères et de celle des finaires, saisies pour avis, leurs présidents, MM. André Bellon et Jean Le Garrec (PS) out rappelé vivons cette situation étonnante, l'un des principaux sujets de préocaa-t-il dit, où le problème numéro un cupation du Parlement français, la des Français, le chômage, est ali« dérive communautaire » « La pro-

cédure budgétaire européenne n'est pas satisfaisante, a affirmé M. Le Garrec. Le Parlement doit y être mieux associé. Le gouvernement doit annexer au projet de loi de finances le projet de budget des Communautés européennes.» «L'image d'une technocratie brucelloise tranchant de tout pourrait être fatale à l'Europe», a affirmé, aussi, M. Michel Pezet (PS), président de la délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes, en proposant que le Parlement euronéen vote aussi bien ses recettes que ses dépenses.

Dans la soirée, en dépit de l'heure tardive, l'hémicycle s'est progressivement rempli, notamment sur les bancs de l'opposition. Les députés venaient entendre la premiere des motions de procédure, l'exception d'irrecevabilité, défendue par un farouche opposant aux accords de Maastricht, M. Philippe Séguin (RPR, Vosges). « Le projet de loi viole de fâçon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et impraterintible ainsi que la principal de première des motions de procéimprescriptible, ainsi que le prin-cipe de la séparation des pouvoirs, en dehors duquel une société doit être considérée comme dépourvue de Constitution, a commencé M. Ségnin. Il existe en effet, au-des-sus même de la charte constitution-nelle, des droits naturels, inaliéna-bles et sacrès, à savoir, pour nous, les droits de l'homme et du citoyen, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789. Nulle assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacie fonda-mental. Aucune Assemblée ne peut

(PESC) prévue par le traité. Il a souhaité voir les Douze s'affirmer comme « une grande puissance, capable de paser sur les affaires du monde ». Il a rappelé que la PESC a vocation à « déboucher, à terme, sur une défense commune », tout en prenant soin de préciser que ce nouveau cours n'affaiblira pas l'originalité française : l'attention portée au Maghreb restera une priorité; la force de frappe an'est pas concernée» par l'avancée vers une défense commune.

Ces interventions ministérielles auront surtout

Nous voilà confrontes à une situation tout à fait extraordinaire puisque, pour la première fois, on demande au Parlement de « consti-tutionnaliser » par avance des textes qui n'existent pas encore, a-t-il continué, On demande au Parlecontinue, On demande au Parie-ment, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa com-pétence législative aux organes communautaires, chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaires pour l'application du troité. » La seule voie acceptable, aux yeux du député des Vosges, serait celle d'un référendum : « Ce que le peuple a fait, a-t-il souligné, seul le peuple peut le défaire. »

M. Méhaignerie : « Un fossé s'est creusé»

Pendant plus de deux heures, seul à la tribune, devant un auditoire d'abord impressionné, puis progressivement désarçonné, le député des Vosges va alors s'attacher à démonter «l'engrenage éco-nomique et politique» mis au point à Masstricht. «C'est une chose de déléguer temporairement un pouvoir susceptible d'être récupéré, c'est une tout autre chose que d'opèrer un transfert sans retour, pouvant contraindre un Etot à appliquer une politique contraire à ses intérêts et là ses choix », a-t-il affirmé, avant d'exalter, sous les applaudisse-ments de M. Jean-Pierre Chevènement, « le sentiment national, ce par quoi on devient citoyen». Le piège qui se prépare, selon M. Séguin, est celui d'un « fédéra-

délèguer un pouvoir qu'elle exerce lisme au rabais », dans lequel la au nom du peuple. » de son système de défense, de sa diplomatie et ne garderait que ses « fromages, quelques-unes de [ses] coutumes [et], peut-être, la Marseil-laise, à condition d'en changer les

> Un vaste ensemble européen ne serait pas davantage un gage de paix et de prospérité, selon M. Séguin. « Il est vain d'espérer que nos problèmes seront résolus par ce qui n'est, au fond, qu'une fuite en avant, a-t-il expliqué. Comment peut-on croire que l'intégra-tion européenne apportera une meilleure sécurité à un moindre coût, alors que la défense, c'est, d'abord, la volonté de se défendre? Qu'elle permettra d'augmenter les salaires tout en produisant moins? Que la libre circulation des chômeurs autorisera la réduction de leur nombre?»

> Aux perspectives tracées par les accords de Maastricht, le député RPR présère « un cadre souple, per-mettant des regroupements en jonction des moyens et des intérêts réels de chacun». « Derrière la question de savoir quelle Europe nous voulons, se pose fatalement la question cruciale de savoir quelle France nous voulons, a déclaré, en conclusion, M. Séguin. La France ne saurail avoir l'Europe comme seul horizon, comme seul projet, comme seule vocation. La France a une vocation messianique. Elle doit l'assumer et, même, y entraîner l'Eu-rope, en particulier dans la coopera-tion Nord-Sud pour prévenir les

fourni l'occasion de vérifier que des sensibilités différentes sur l'Europe peuvent coexister au sein du gouvernement. Ainsi, quand M. Dumas appelle personnellement de ses vœux une « Europe unie » qu'il veut «irréversible», M. Michel Vauzelle. garda des sceaux, insiste sur son refus d'« accepter je ne sais quel processus de dilution. de dissolution, lentes, indolores et comme banales, de l'indépendance nationale ».

> FRÉDÉRIC BOBIN AT JEAN-LOUIS SAUX

misère africaine. » Puis, se référant au général de Gaulle, il a lancé : «Oui, nous voulons l'Europe, mais debout!»

Sur les bancs du RPR, quelques députés, minoritaires, n'applaudis-sent pas. Parmi eux, MM. Bernard Pons, Jacques Toubon, Jean Tiberi, M= Michele Alliot-Marie. Lors des explications de vote, M. Pezet explique que « le propre d'une réforme constitutionnelle est de réformer la Constitution ». M. Georges Hage annonce que le groupe communiste votera l'excep-tion d'irrecevabilité. « A partir d'approches différentes, d'aucuns peuvent se rejoindre», dit-il. Pour M. Méhaignerie, «un fossé s'est creuse »; le discours de M. Séguin est apparu « caricatural » au prési-dent du CDS. Au terme d'un propos très nuancé, c'est cependant le président du groupe UDF M. Charles Millon, qui se montrera le plus mordant, en rappelant que M. Séguin était membre du gouvernement lors de la ratification de l'Acte unique en 1986. Or, «tout ce qui est décliné dans le traité de Maastricht est prévu dans l'Acte unique», a affirmé M. Millon.

F. S. et J.-L. S.

(1) En entendant M. Dumas évoquer le traité de Rome. M. Pierre Mazeaud (RPR, Haute-Savoie) s'est écrié: « Vous me l'avez pas voie; M. le ministre! » M. Dumas fut effectivement le seul député de son groupe, l'UDSR, à voter contre le projet de loi portant ratification du traité instituant la Communauté éconde le projet de la portant ratification du traité instituant la Communauté éconde le projet de la partie de la part nomique européenne, lors de la séance de l'Assemblée nationale du 9 juillet

### L'opposition éclatée

par Thierry Bréhier

'Europe, une tois encore, aura e été le grand révélateur de divergences qui transcendent toutes les autres. La place de la France, et donc son avenir, dans ce morceau de continent qui cherche son unité divise les dirigeants français depuis que le dossier a été ouvert au lendemain de la seconde guerre mondiale. Parfois les désaccords sont clairement établis, parfois on tente de les camoufler parce que la majorité ou l'opposition du moment croit préférable de préserver son unité plutôt que de poser clairement une question dont elle sait que la réponse la ferait éclater.

Le débat sur la ratification du traité de Maastricht n'a pas échappé à cette fatalité. A gauche comme à droite, après quelques hésitations au RPR, on a préféré faire semblant de croire qu'il existait un consensus sur la construction européenne. La réalité a été plus forte que les voeux pieux. M. Philippe Séguin par sa ténacité a réussi à déchirer le voile dont M. Jacques Chirac espérait la recouvrir. Sa force de conviction a réussi à entraîner cent un députés à refuser l'idée même de la révision constitutionnelle préalable à cette ratification, en dépit - ou peut-être à cause - de la description caricaturale qu'il a dressée parfois des effets de la construction euro-

La réussite de l'enfant terrible du gauffisme met sérieusement à mai la stratégie du président du RPR, qui, après un de ses coups de menton dont il est coutumier («j'exige un référendum »), s'est efforcé de faire croire qu'il n'y avait pas de différence essentielle entre son mouve-ment et ses alliés de l'UDF sur ce dossier capital. Près de la moitié du groupe RPR à l'Assemblée nationale a donné raison au maire d'Epinai et donc tort à celui de Paris. La leçon est sévère pour M. Chirac, qui aura. comme MM. Alain Juppé et Edouard Balladur, le plus grand mai à recoller les morcesux de son parti. M. Charles Pasqua, longtemps silencieux sur cette affaire, va pouvoir s'appuyer sur le succès de «son ami Séguin» pour durcir son attitude au Sénat, ce qui peut lui donner l'avantage de rassembler autour de : lui le groupe RPR du Palais du M. Roland Dumas et M. Michel Vau-Luxembourg, même si cela le coupe définitivement des centristes. Les ennuis de M. Chirac ne vont pas s'arrêter là. Après le vote de

l'Assemblée nationale, il va avoir plus de mal à se présenter comme le meilleur présidentiable de toute la droite. Car, comme l'a dit M. Pierre Méhaignerie, mardi soir, «un fossé s'est creusés. En effet, l'autre moitié du groupe RPR, y compris le président du mouvement lui-même. a refusé de repousser le motion de M. Séguin, se réfugiant dans l'abstention, alors que l'immense majo-rité de l'UDF et de l'UDC s'engageait nettement contre cette

Sur une affaire aussi importante, la droite est divisée. Elle n'a pas pu le camoufier et ce «fossé» sera dif-ficile à combier, il suffit de se rappeler comment les attitudes prises par les uns et par les autres devant le projet de CED (communauté euro-péanne de défense) ont compliqué 'émergence de majorités dans les demières années de la IV- Républi-

### Un moment historique

Certes, pour sa défense, le RPR peut faire valoir que les divisions ne ui sont pas propres, mais se trouvent dans tous les groupes. C'est vrai, mais, chez lui, elles sont mas-sives, alors qu'alleurs elles ne sont que marginales, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas significatives. Le vote sur cette motion Séguin a confirmé les quelques refus della connus à l'UDF comme à l'UDC. Il a aussi officialisé la totale rupture de M. Jean-Pierre Chevènement avec 4 ses camarades > SOCIAlistes, puisqu'il n'a pas hésité à maler sa voix à celles de chira-quiens et des communistes pour s'opposer à un projet de M. François Mitterrand.

La division apparaît même là où on ne devrait pas la trouver : au sein du gouvernement. A entendre le discours du ministre des affaires étrangères et celui du garde des que les représentants du peuple sceeux, une divergence d'approche français ont eu à se prononcer da est apparue clairement entre rement sur l'avenir de la France.

zelle. Alors que le second a de nouvezu développé avec force sa théone sur « la souveraineté inaliénable et indivisible », ce qui sous-entend, de son aveu même, que les transferts de compétences auxquels s'apprêtent à consentir les représentants de la souveraineté française pourraient un jour être repris si le peuple souverain le décidait, le premier a volontairement ajouté dans son discours une phrase où il proclame son souhait d'une union de l'Europe «irréversible». Le patron de la diplomatie française a parfaitement mesuré l'effet négatif que pourrait avoir chez les partenaires de la France, et tout particulière ment chez les Allemands, la position du ministre de la justice. Même si l'un évoquait un fait politique et si l'autre disait le droit.

La norme iuridique choisie par le président de la République impose en tout cas que tout nouveau pas dans la construction de l'Europe unie s'accompagne d'une nouvelle révision de la Constitution. Le pas qu'il est demandé aux Français de faire cette fois n'est donc pas celui de l'Europe fédérale.

Ceux qui, comme M. Seguin, refusent de voir la France perdre son identité dans une construction suropéenne devraient donc avoir d'autres occasions de faire entendre leurs voix et d'affirmer qu'au-dessus même du texte constitutionnel il y a des normes dont le pouvoir constituant ne peut pas s'extraire. Ce débat n'est pas que juridique, mais, comme il n'y a aucun autre juge que le peuple souverain du respect de ses normes, poser ce principe revient à reconnaître que le choix est politique.

Cette politique, au bon sens du terme, a en tout cas triomphé mardi soir au Palais-Bourbon. Tous ceux qui ont participé ou assisté à ce débat, et ils étaient nombreux, ont eu la nette conscience d'assister à un moment fort, à un moment qui peut être qualifié d'historique, puis-

L'exception d'irrecevabilité opposée par M. Philippe Séguin, député RPR des Vosges, au projet de loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution un titre « De l'union européenne» a recueilli 101 voix contre 396 et 72 abstentions. La majorité requise était de 249.

Ont voté pour :

- 5 PS sur 265 : MM. Jean-Yves Autexier, Roland Carraz, Jean-Pierre Chevenement, Jean-François Delahais, Michel Suchod;

- 58 RPR sur 126 : MM. René André, Emmanuel Aubert, Gautier Audinot, Patrick Balkany, Claude Barate, Christian Bergelin, Jean Besson, Franck Borotra, de Broissia, M. Nicole Catala, MM. Jean-Paul Charie, Serge MM. Jean-Paul Charlé, Serge Charles, Jean Charroppin, Alain Cousin, Jean-Michel Couve, René Couveinhes, Henri Cuq, Olivier Dassault, Bernard Debré, Jean-Louis Debré, Arthur Dehaine, Xavier Deniau, Claude Dhinnin, Eric Doligé, Jean-Michel Ferrand, François Fillon, Edouard Frédéric-Dupont Robert Galley, Henri de Dupont, Robert Galley, Henri de Gastines, Jean de Gaulle, Jean-Louis Goasduff, Georges Gorse, Olivier Guichard, Pierre-Rémy Olivier Guichard, Pierre-Remy Houssin, M™ Elisabeth Hubert, MM. Alain Jonemann, Gabriel Kaspereit, Jean Kiffer, Claude Labbé, Philippe Legras, Jacques Limouzy, Jean-François Mancel, Claude-Gérard Marcus, Jacques Massen Arus Jean-Jonis Massen Masdeu-Arus, Jean-Louis Masson. Masden-Arus, Jean-Louis Masson, Pierre Manger, Pierre Mazeaud, Jean-Claude Mignon, Charles Miossec, Maurice Nénou-Pwataho, Roland Nungesser, Charles Paccon, Pierre Pasquini, Etienne Pinte, Philippe Séguin, Michel Terrot, Robert-André Vivien, Roland Vuil-

- 3 UDF sur 89: MM. Alain Griotteray, André Rossi, Philippe de Villiers;

- 1 UDC sur 40 : M= Christine Boutin;

- 26 PC sur 26;

- 8 non-inscrits sur 30: MM. Léon Bertrand, Elie Hoarau, Auguste Legros, Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller, M≈ Marie-France Stirbois. M. Andre Thien Ah Koon.

Ont voté contre : ~ 260 PS sur 265;

- I RPR sur 126 : M. Patrick Devediian:

L'analyse du scrutin

- 77 UDF sur 89; - 39 UDC sur 40;

- 19 non-inscrits sur 30: MM. François Bernardini, Jean-Michel Boucheron, Jean-Marie

Cambacérès, Jean Charbonnel, Jean-Claude Chermann, Jean-Marie Daillet. Ma Martine Daugreilh. MM. Serge Franchis, Roger Franzoni Jean Gaubert Alexandre Léontieff, M= Marie-Claude Malaval. MM. Jean-Pierre Marche.

Alexis Pota, Jean-Claude Ramos, Emile Vernaudon, Yves Vidal, Marcel Wacheux, Aloyse Warhou-

Se sont abstenus: - 63 RPR sur 126:

- 9 UDF sur 89: MM. Henri Bayard, Georges Colombier, Roger Lestas, Philippe Mestre, Pierre Micaux, Francisque Perrut, Jean-Pierre Philibert, Paul-Louis Tenaillon, Pierre-André Wiltzer.

N'ont pas pris part au vote: - 4 RPR sur 126 : MM. André Berthol, Jean-Charles Cavaillé, Jean-Luc Reitzer, Léon Vachet;

- 3 non-inscrits: MM. Jean-Michel Dubernard, Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della Rocca.

ORLY - BARCELONE\*\* BARCELONE - ORLY\*\*

| Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
|--------|---------|--------|---------|
| 07h20  | 08h45   | 10h40  | 12h15   |
| 17h30  | 19h00   | 19445  | 21h15   |

\*Tarif aller / retour jusqu'ag 31/06/92 (sous reserve d'homologotion).

renseignements,

agence de voyages CF AERIENNE FRANCAISE

💇 ou téléphonez à notre service de réservations au (1) 49 79 12 34

déclare le président de la République que le président de la Républi-

que a évoqué ses déclarations à Paris-Match sur la durée du mandat présidentiel. « Entre cinq

ans et quatorze ans, a-t-il dit, il

y a de la marge... » (lire ci-con-

La question

basque

était revenu sur la question bas-

que, que la presse ibérique sou-

lève toujours quand il est de

Auparavant, M. Mitterrand

MADRID

de notre envoyé spécial

M. François Mitterrand, qui a fait escale, mardi 5 mai, à Madrid, avant de visiter mercredi l'exposition universelle de Séville, a réuni une brève conférence de presse après s'être vernement espagnol, M. Felipe

En réponse aux questions de politique intérieure que lui posaient les journalistes français, le président de la République a semblé exclure l'éventualité d'un réajustement du franc à l'intérieur du système monétaire européen, qui pourrait se traduire par une réévaluation de la monnaie française (le Monde du 5 mai). « Je n'en ai pas entendu parler, a-t-il affirmé en souriant. Les taux d'intérêt sont à mes yeux beaucoup trop élevés; il doit y avoir d'autres moyens de

Au cours d'un aparté informel, M. Mitterrand a ensuite confié aux journalistes que, même « s'il en était question », ils ne nir une réponse de sa part, surtout à l'étranger.

C'est sur le même ton badin

□ M. Lafrance entendu par la commission d'enquête sur l'affaire Habache. - La commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Habache a entendu, mardi 5 mai, M. Pierre Lafrance, directeur d'Afrique du Nord et Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères. M. Lafrance a déclaré que « le choix humanitaire » avait prévalu pour l'admission de M. Georges Habache. « C'est l'urété déterminante dans mon sénateurs ont adopté, mardi munistes ont voté contre.

passage en Espagne. Lors de sa précédente visite, le 25 octobre 1991, un journaliste espagnol avait estimé, en s'adressant au ésident de la République, que la France manifestait sous son autorité moins de détermination qu'à l'époque du gouvernement de M. Jacques Chirac. M. Gonzalez avait remis l'auteur de la question à sa place en affirmant que, sur ce terrain, le renforcement de la coopération entre la

Mardi soir, une partie de la presse espagnole se demandait s'il fallait voir une simple coincidence entre la visite de M. Mitterrand à l'exposition universelle de Séville et l'arrestation spec-

France et l'Espagne devait beau-coup, depuis 1981, à M. Mitter-

roristes basques par la police visite. M. Gonzalez n'a donc pas manqué de renvoyer les journalistes espagnols à leurs questions d'octobre demier en exprimant à M. Mitterrand sa « reconnaissance » pour la part prise par la France à « l'élimination de la violence » au pays Invité à réagir aux menaces

taculaire d'une trentaine de ter

formulées par certains porte-parole de la branche armée de l'ETA qui ont laissé entendre que la France pourrait subir des représailles sur son propre territoire, le président de la République a affiché une extrême placidité : « Tout est possible. Notre attitude n'est pas commandée par la menace de cette éventuacoopération étroite avec le gouvernement espagnoi contre le terrorisme. Cela s'appelle terrorisme en France et terrorisme en Espagne. Dans les deux cas, il faut agir de la même façon. Je ne fais pas de différence entre la manière d'agir ici et là. J'aimerais que tous les terroristes

**ALAIN ROLLAT** 

5 mai, deux projets de loi. En première lecture, ils ont adopté à l'unanimité le projet relatif à la distribution et à l'application par les prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole. Ils ont ensuite voté. après l'avoir modifié, le texte déjà adopté par l'Assemblée nationale réformant les caisses de crédit municipal. Seuls les com-

soient arrêtés. »

avis, (...) il s'est agi de faire un geste à l'égard d'un homme de combat », a expliqué M. Lafrance, qui a ajouté qu'il avait eu des «informations très fausses » sur l'état de santé de M. Habache et qu'il n'avait eu « aucun contact » avec MM. François Mitterrand et Roland Dumas lors de leur vol

### M. Mitterrand: «Je remplirai la mission qui m'a été renouvelée en 1988 »

Dans un entretien avec Guillaume Durand publié par Paris-Match, mercredi 6 mai, M. Francois Mitterrand déclare qu'en cas de nouvelle cohabitation en 1993, il prendra « les choses comme elles seront ». Il affirme ; « Il est déjà exceptionnel que nous ayons ju gouverner tout ce temps grâce au soutien de la majorité des Français. S'ils changent de cap, j'aurai de la peine mais pas de cauchemar. Cenendant rien d'est joué l'acceptant par n'est joué la partie de la majorité des français. Cependant, rien n'est joué! Les Français ont dix mois pour réfléchir et comparer. Quoi qu'il en soit, je remplirai la mission qui m'a été renouvelée en 1988.»

A propos de la réduction de la durée du mandat présidentiel, M. Mitterrand explique : « Cinq ans, c'est bien court, plus court que mandat des maires de nos communes. Quatorze ans en cas de réé-lection, c'est bien long. Il faut trou-ver un moyen terme. » Il précise qu'il n'est « pas favorable » à un « système présidentiel de type amé-ricain ». « Je ne suis pas sûr, dit-il, que les mœurs françaises s'y adapte-

Interrogé sur le choix de Mª Cresson comme premier minis-tre, le président de la République affirme : « Je ne me suis pas trompé sur la personne, sur sa qualité ni sur sa compétence. Edith Cresson était parfaitement apte à remplir le rôle

M. Fabius souligne

que la position

du chef de l'Etat

sera « déterminante »

Le Nouvel Observateur (daté 7-13 mai) publie un entretien avec M. Laurent Fabius, dans lequel le premier secrétaire du PS observe

du déminer certains terrains, retou-

cher certains projets qui avaient du

mal à passer ». « Du coup, ajoute-t-il, le sentiment peut exister qu'on

abandonne l'esprit de réforme. Pas question! (...) Je dis cela d'autant plus aisément qu'après en avoir parlé avec M. Pierre Bérégovoy je sais qu'il a plusieurs projets en

M. Fabius suggère des réformes susceptibles « d'élargir et d'appro-

fondir la démocratie » ou de per-mettre « des avancées nécessaires

de chef de gouvernement que je lui avais confiè. (...) Mais, pour de mul-tiples raisons, elle a essuyé un tir d'une injustice organisée.»

M. Mitterrand pense, d'autre part, que s'est développée au cours de cette période « une psychose de crainte et d'insécurité » due à plusieurs causes : « l'impact d'évênements majeurs » tels que ceux d'Enrope de l'Est, « le rebond de la câte proposition possidentale » « neut âte économique occidentale», « peut-être un effet d'usure après dix ans de présidence» et « certainement les « affaires», qui ne sont pas le lot des seuls socialistes, mais comme ce sont ces derniers qui gouvernent ils ont servi de cible». « Je crois cependant, après ces années sévères que les Français commencent à juger plus équitablement notre action»,

Le chef de l'Etat, qui juge « déri-soire » l'accusation d'immobilisme portée contre le gouvernement de M. Bérégovoy, conclut : « Je m'ef-force de suivre le précepte de Jaurès et, pour soulever le poids énorme du réel, de garder l'idéal. Rien ne me l'a foit parder l'idéal. Intere sons l'a fait perdre. Il faut lutter sans

M. Mitterrand affirme d'autre part que « les Français sont favora-bles à la construction européenne, à l'union de l'Europe». Il ajoute : « Le

gouvernement et les partisans du traité de Maastricht ont à convaincre ceux qui en doutent que l'Europe communautaire, en offrant une d'artillerie continu et féroce des sa communautaire, en offrant une prise de fonctions, et a été victime incomparable zone de paix et de naires, est la chance de l'avenir. (...) En vérité, le choix est d'une extrême simplicité: est-on pour ou contre l'union européenne? Le reste est procédures, et elles sont compliquées. Alors, expliquons-les. Que ceux qui croient en l'Europe, inlassablement,

> Le président de la République se dit prêt à recevoir les dirigeants de l'opposition, « mais pas pour des conversations stéréotypées » et à condition que « ce soit utile au pays ». Il procise : « Si le Parlement retarde la ratification du traité audelà des limites raisonnables, j'emque me donne la Constitution. (...) Il faut que le traité soit ratifié par la France. Je prendrai donc le chemin le plus clair et le plus sûr et ne me isserai pas égarer.» M. Mitterrand indique qu'il n'admet pas «les raisons de ceux qui sont contre tout parce qu'ils ont peur de tout > mais qu'il comprend, en revanche, «les raisons de ceux qu'inspire l'amour de la France», même s'il conteste «leur façon de l'aimer» et la juge

### La question centrale

SIMULTANÉMENT, l'un dans un entretien accordé à Paris-Match, l'autre en réponse aux questions du Nouvel Observateur, MM. François Mitterrand et Laurent Fabius, se situant audelà de débat actuel sur le traite de Maastricht, amorcent celui sur la durée du mandat présidential. Chacun d'eux a bien évidemment en tête qu'il ne s'agit nullement d'une question académique, mais de la principale inconnue de l'équation politique des douze mois qui viennent. M. Mitterrand ira-t-il au bout du mandat de sept ans que les Français lui ont donné pour la seconde fois en 1988, ou bien anticipera-t-il son propre départ et la compétition

présidentielle que celui-ci ouvri-

dans l'éducation, la protection sociale et le travail». Il recommande « une déconcentration plus poussée de l'éducation nationale, permettant de donner davantage de La chef de l'Etat donne une souplesse au système ». Outre les indication importante lorsqu'il critique l'idée d'un mandat présidentiel de cinq ans, « plus court; observe-t-il, que le mandat des maires de nos communes», et lorsqu'il souligne que quatorze ans, cen cas de réélection » avec l'actuel septennat, « c'est bien long». Sans solliciter son propos. le moins qu'on puisse en dire est qu'il paraît fermer la porte au quinquennat et l'ouvrir à un septennat non renouvelable. M. Mititerrand pourrait difficilement proposer de remener le mandat à cinq ans sans en tirer de conséquences pour lui-même. En instaurant le septennat unique, il légiférerait ad usum delphini, se mettant ainsi hors de cause et se

> velle fois la droite au piège de la M. Fabius n'examine que l'hy-

donnant le temps - deux ans -

pour tenter de prendre une nou-

pothèse du quinquennat, pour observer que «juridiquement», M. Mitterrand ne serait pes tenu de se l'appliquer, mais que « politiquement », il lui serait difficile de faire autrement. Le premier secrétaire du PS souligne que les socialistes ne peuvent « s'exprimers sur ce sujet, car la position du chef de l'Etat est, en la matière, *e déterminante* ». Chacun comprend qu'elle ne l'est pas

seulement pour la doctrine institutionnelle du parti majoritaire, mais pour son avenir. Partira? Partira pas? Et s'il part, le fera-t-il avant les élections législatives Changera-t-il de terrain avant la victoire de l'opposition - autourd'hui probable, - lui imposant un combat moms facile pour elle, ou bien gardera-t-il l'atout que représenterait sa démission dans une situation de cohabitation?

. Comme en 1986-1988, la question centrale redevient celle du président. Il y a six ans, elle était de savoir s'il chercherait à rester, en sollicitant un second mandat. Aujourd'hui, chacun se demande s'il voudra partir, et quand. En 1987, M. Lionei Jospin, alors premier secrétaire, avait mission de préparer une nouvelle candidature de M. Mitterrand, sans priver celui-ci de la maîtrise de son annonce ni le parti des moyens de faire face à l'hypothèse contraire (qui aurait entraîné la candidature de M. Michel Rocard). En 1992, M. Fabius doit tenir le PS prêt pour deux éventualités : celle d'une élection présidentielle anticipée et celle d'une consbitation. Autrement dit, M. Rocard, encore, ou M. Mitterrand, toujours. Or, il se garde de choisir.

Au secrétariat d'Etat anx affaires sociales et à l'intégration

### M™ Marie Richard directrice du cabinet de M. Kofi Yamgnane

M. Marie Richard, inspecteur général de la jeunesse et des sports, a été nommée directrice du cabinet de M. Kofi Yamgnane, reconduit dans ses fonctions de secrétaire d'Etat aux affaires sociales et à l'intégration.

l'intégration.

[Née le 22 juin 1944 à Budapest (Honjerie), M= Marie Richard est licenciée en
droit public et diplômée de l'École nationals des languées orientales vivantes.

Nommée en qualité d'attaché d'administration centrale au ministère de l'industrie (1971-1986), elle entre su Service
central de sûreté des installations
nucléaires (SCSIN) — dont elle devient
secrétaire général en 1983 — avant d'être
intégrée au service des affinires générales
et sociales de la direction du Gaz et de
l'Electricité (1985-1983). En mai 1988,

M= Richard est nommée conseiller
technique au cabinet de M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat à la jeunesse et
aux sports. En janvier 1990, elle devient
directrice de la jeunesse et de la vie associative, avant d'être nommée inspecteur
général de la jeunesse et der sports
en février 1992.)

Pour "Paris Match", le Président reçoit Guillaume Durand. Une interview sans concession.

### **FRANCOIS MITTERRAND** REPREND **L'OFFENSIVE**



"Je reste. Je remplirai la mission qui m'a été renouvelée" • "Pour moi, une deuxième cohabitation n'est pas un cauchemar, cependant rien n'est joué." Discuter avec l'opposition, oui... Mais pas pour des conversations stéréotypées." ● "Cinq ans c'est bien court... Mais quatorze ans c'est bien long." ● "Pour l'Europe, je n'admets pas les raisons de ceux qui sont contre tout parce qu'ils ont peur de tout."

En vente chez votre marchand de journaux. 14 F.

par Patrick Jarreau

personnels éducatifs, « il y a, dit M. Pabius, une autre catégorie dont la place doit être rehaussée : les infirmières ». S'agissant des délits politico-fi-nanciers, M. Fabius réaffirme que « quand il y a eu enrichissement personnel, alors la justice doit être intraitable ». Interrogé sur l'entrée au gouvernement de M. Bernard Tapie, il déclare : « L'argent-rol n'est certainement pas une valeur de gauche, mais pourquoi rejeter la capacité d'entraînement?» Quant à l'hypothèse d'une inculpation de l'homme d'affaires, il déclare : «Je ne veux pas montrer du doigt tel ou tel. C'est trop facile et, souvent,

M. Fabius traite des réformes institutionnelles envisagées par le président de la République pour l'autonne, et particulièrement de la modification de la durée du mandat présidentiel. C'est selon lui « le point le plus délicus car, explique-t-il, on voit mal comment on pourrait voter le mandat à cinq ars sans qu'il en soit tiré des consé-quences, disons, plus actuelles ».

« Sur cette question, impossible, donc, de s'exprimer sans connaître la position de M. François Mitter-rand, dit-il. C'est elle qui est déter-minante. » Le premier secrétaire observe que, si le chief de l'Etat choisissait de réduire la durée du mandat à cinq ans, « juridique-ment, rien ne l'obligerait » à partir dès 1993. Il ajoute : « Mais politi-

sation à des sins de propagande M. Jean-Jacques Léonetti.

Condamnations pour infraction à électorale de tout procédé de publila loi sur la propagande électorale. cité commmerciale par la voie de la - Cinquante et un conseillers presse ou par tout moyen de communicipaux de Marseille, apparte- munication audiovisuelle ». Ils nant à la majorité présidentielle, . avaient fait paraître, en juin 1991, ont été condamnés, mardi 5 mai, à un encart publicitaire dans deux 3000 francs d'amende chacun pour quotidiens marseillais entre les infraction à la loi du 15 janvier deux tours d'une cantonale par-1990, qui interdit pendant la durée tielle, appelant à voter pour le cande la campagne électorale «l'utili- didat de la majorité présidentielle,

undementation var bet de m fiblement radionali idère clatifice et renfor

M. Bernard

ar is mod

**羅塞亞姓 (# 1875) 2 (# 1875) 1 (# 1875)** 1 (# 1875) SER SECTION SECTION 1 STATE OF THE STATE OF West and the state of the BALDIE ALLEY STEEL STORY Amm ar the posts of the A to Manager and

tion and the same ு பட்டால் இருந்தி AND HOUSE ST. St. St. at the a common for the common of the common er i kala kanangalangg Total Control of the The Charles of the Control

With the second

Same ...

S. Contraction

1

The state of the s

21 × 1

3.54-3

Service of the servic

the time of the pro-

the many transfer English to the

The second of th

to a second

DÉFENSE

ie nouveau ministre allemand, M. Wolker Ruche, et il a prévu de se rendre, le lendemain, à Bruxelles pour s'y entretenir avec le nouveau ministre belge de la défense, M. Léo Dans le même temps, le che d'état-major français des armées, ramiral Jacques Lanxade, s'est rendu, mardi 5 mai, à Londres, pour discuter avec Sir Richard Vincent, le chef d'état-major britannique qui est aussi le nouveau président du comité militaire de l'Alliance atlantique.

Au centre de tous ces entretiens les perspectives de la défense euro péenne et la coopération en matière d'armements. On sait, en effet, que la création d'un corps européen est envisagée, pour être placé à la dis-position de l'Union de l'Europe occi-dentale ou de l'Alliance atlantique. D'autre part, la France et l'Allemagne ont lancé leur projet de corps d'armée commun, à partir de la brigade existante, d'une division blindée française restée outre-Rhin et d'une division mécanisée allemande.

### Devant la 45° Assemblée mondiale de la santé à Genève

### M. Bernard Kouchner exprime de sévères critiques sur le mode actuel de fonctionnement de l'OMS

des assemblées internationales, M. Bernard Kouchner, ministre français de la santé et de l'action humanitaire, a tenu, mardi 5 mai à Genève, lors de l'ouverture de la 45. Assemblée mondiale de l'OMS, un discours très critique visant le mode de fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé.

Le ministre français a, d'entrée, annoncé la couleur : « J'ai consacré plus de vingt ans de ma vie, depuis la création de Médecins sans frontières et de Médecins du monde, à tenter de marier l'action humanitaire et la médecine, c'est-à-dire à espérer des actions plus vives de l'OMS mux chies des malades, et très souvent des plus pauvres. » Et il a précisé que ses « quelques critiques » sont « celles d'un passionné des agences des Nations unles d'un médecin qui veut que son organisation mondiale soit portée au

Le ministre français a expliqué que, s'il avait pu apprécier « le rôle que joue l'OMS comme boussole mondiale dans le domaine de la santé», il souhaitait « encore plus d'action sur le terrain. Les médecins

tant : « Popularisez, au sein du sys-tème des Nations unies, voire rôle terne des routons unes, votre rule incontestable de chef de file des actions de santé (...). Chaque fois que la santé publique est concernée, n'appartient-il pas à l'OMS de jouer son rôle propre d'animation, de coordination et d'exercer une fonction de néférant obligatoire? rent obligatoire?u

« Je sais, a poursuivi M: Kou-chner, que cette mission déborde de ce qui apparaît aujourd'hui, aux yeux de beaucoup, comme la « mission tracela que d'autres le font à sa place : organisations nan gouvernementales et agences des Nations unies. Dans bien des cas, les responsabilités sani-taires ont été déléguées. Un observataires ont été déléguées. Un observa-teur, même averti, pense que la santé des réfugiés relève exclusivement du Haut-Commissariat aux réfugiés, celle des Palestiniens de l'UNRWA, de l'UNICEF, de l'OAA (organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation). Tous, surf l'OMS, auraient-ils pris en charge les pro-phèmes de santé? Est-ce normal de me pas être en memière livre devant les pas être en première ligne devant les situations d'urgence où les risques courus par la santé publique sont

joindre le geste à la parole?». « Vos majeurs? » « Certes, devait encore activités sont irremplaçables, faites-le interroger le ministre français, l'OMS savoir », a lancé M. Kouchner aux prend les urgences en charge de façon indirecte, assez lointaine. Mais pourmembres présents à Genève. Ajoutant : « Popularisez, au sein du systament de pas interrents de la contraction L'OMS ne pourraireux pas une reun directement et en toute première urgence chaque fois que la situation semble le mériter, assurant une présence active aux obtés des responsables sanitaires, quand est en danger la situation des habitants».

### Une « crédibilité » à renforcer

Le ministre français a ensuite appelé de ses voux la création d'une « force de frappe» placée sous la dépendance immédiate du directeur général de l'OMS, disposant de moyens, de matériel, et de volontaires médicaux. Cette « force de frança ensuitaires de constant de moyens, de matériel, et de volontaires médicaux. Cette « force de frança ensuitaires de constant sur une frappe sanitaires s'appuierait sur une celinle de crise siégeant à Genève et sur une force d'intervention décentralisée. Rappelant le rôle joué par l'UNICEF, le HCR, le Comité international de la Croix-Rouge, et les organisations non convernementales. organisations non gouvern M. Kouchner a toutefois souligné qu'il était «hors de question» d'éta-blir ici une relation de compétition.

Pour lui, l'OMS « doit renforcer sa crédibilité en tant qu'organe de déve-loppement, face aux autres agences alors qu'elles n'ont pas l'indispensable connaissance des questions de santé ». M. Kouchner a également accusé les actuels bureaux régionaux de l'Organisation mondiale de la santé d'être des «écrars» plus que des relais effi-caces de l'action initiée à Genève. « Les cellules de coordination déjà existantes ne donnent pas pleine satisfaction car elles se cantonnent à des débats généraux», a encore ajouté M. Kouchner. « Médecin sur le ter-rain, j'ai trop souvent attendu, en vain, de l'OMS conseils et encadre-

Cette intervention de M. Kouchner, qui aurait pu être très mai accueillie en pareille enceinte, a été bien reçue, nous indique notre cor-respondante à Genève Isabelle Vichniac, si l'on en juge d'après les entretiens que le ministre a menés avec ses homologues de nombreux pays représentés à l'Assemblée, notamment ceux des pays africains. Les contacts que le ministre français a eus avec le directeur général de l'OMS, de même qu'avec les respon-sables d'autres grandes organisations humanitaires ont été également jugés à Genève comme prometteurs d'une

Pour sa part, le docteur Hiroshi Nakajima, directeur général de l'OMS, avait, en ouverture, souligné

see « depuis la fin de la guerre froide ». Il a fait le bilan des acquis des dernières années : augmentation de la couverture des soins de santé primaires dans les pays en voie de développement; recul de la mortalité infantile; réduction de l'accroissement démographique; augmentation de la proportion des enfants protégés à l'âge d'un an par les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la tuberculose et la rougeole; éradication prochaine du tétanos néo-na-

santé était la première à être organi

a L'OMS ne peut pas rester enfermée dans l'étroite définition classique de la santé, a toutefois déclaré le docteur Nakajima. Les ministères de la santé doivent adopter une conception interdisciplinaire de leur rôle en planisiant, en exècutant et en coordonnant leurs actions. Les ressources financières consacrées à l'aide internationale étant limitées et difficiles à obtenir, il serait judicieux d'en réaffecter une partie au renforcement de huation financière et économique des pays en développement dans les

### question centra

THE PARTY.

W. 474 FT

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

· ·

William Market of Street

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

The second second

in the same want

**建** 

AND AND A SECOND

### **SCIENCES**

### Selon un rapport parlementaire

### La réglementation sur les déchets très faiblement radioactifs doit être clarifiée et renforcée

Abaissement des seuils de « risque acceptable », réhabilitation des sites de stockage étude épidémiologique sur l'effet des faibles doses de radioactivité sur la santé : telles sont les principales recommandations du rapport sur « La gestion des déchets très faiblement radioactifs », rendu public, mardi 5 mai, : par M. Jean-Yves Le Déaut, député PS de Meurthe-et-Moselle, pour le compte de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

L'« affaire » des dépôts de déchets nucléaires de Saint-Aubin et Bouchet-Itteville (Essonne), survenue en septembre 1990, avait révélé l'imprécision des textes législatifs relatifs à l'élimination des déchets faiblement radioactifs (le Monde du 2 novembre 1990). La hataille de spécialistes qui s'en suivit ne fit que la confirmer. Après le rapport sur la gestion des déchets nucléaires à haute activité, rendu public en décembre 1990 par M. Christian Bataille, député PS du Nord, ce nouveau rapport de l'Office parlementaire vient donc à point nomme pour appor-ter, dans ce domaine, les bases nécessaires à un véritable débat.

En France, les déchets radioactifs sont actuellement classes en trois catégories. Les plus dangereux, de type B et C, sont issus pour l'essentiel de l'industrie nucléaire et nécessitent un stockage en profondeur. Les déchets de catégorie A (gants, filtres, outiliages contaminés) sont soumis à un stockage en surface. Mais pour les autres, pour lesquels l'activité est inférieure à 100 becquerels par gramme (1), les règlements « rela-tifs aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants » cessent de s'appliquer. Or ces déchets, aussi « faiblement radioactifs » soient-ils, sont produits en quantité considérable : par l'industrie nucléaire, par les mines d'uranium, par les installations de traitement des minerais, on encore par les services hospitaliers de médecine nucléaire.

Quels risques ces déchets présentent-ils pour l'environnement et la population? La est toute la question. Maleré la masse des connaissances accumulées depuis un demisiècle sur les mécanismes d'action des rayonnements ionisants, «l'effet à long terme des faibles doses, s'il existe, se perd dans le « bruit de fond » [provenant de la radioacti-

vité naturelle] lui-même variable et non connu de façon précise», soulignait récemment le professeur Tubiana, directeur de l'Institut Gustave-Roussy. Un constat devant lequel M. Le Déant estime primordial e de lancer en France une grande enquête épidémiologique, portant sur l'effet des faibles doses de radioactivité sur la santé». Et, en attendant d'en connaître le bilan, de raisonner « comme si te dose de radioactivité supplé mentaire, même minime, pouvait avoir des conséquences néfastes sur la santé».

### Des textes confus et incohérents

Il faut, estime-t-il, « rendre la réglementation plus sévère, et abaisser fortement les seuils au-dessous desquels les matériaux pouvant contenir des éléments radioactifs à faible dose pourront être éliminés sans procedure d'utilisation ». M. Le Déaut demande également que soient créés de nouveaux centres de surface, susceptibles de recueillir des déchets très peu radioactifs (au-dessous de 10 becquerels/gramme en activité bêta/gamma), « dont l'activité se situerait entre un seuil d'exemption très bas et les déchets de type A ».

Concernant la réglementation actuelle sur les déchets très faiblement radioactifs - 613 pages du Journal officiel - M. Le Déaut rappelle qu'elle a été établie « par strates successives, sans lignes directrices apparentes». Résultat : un foisonnement de textes « confus, voire incohérents ». La première tâche du législateur, souligne-t-il, devrait être « de simplifier et de clarifier » cette loi, « dont les incertitudes et parfois les contradictions ont été pour beaucoup dans le déve-loppement d'un sentiment de méssance à l'égard de tout ce qui concerne de près ou de loin les déchets radioactifs ». Persuadé « qu'un opérateur exclusif devrait permettre d'éviter les errements du passé », M. Le Déaut suggère enfin d'élargir les missions de l'Agence national pour la gestion des. déchets radioactifs (ANDRA) à a l'ensemble des déchets, afin de faire les arbitrages nécessaires et de trouver les solutions les mieux adaptées aux caractéristiques des substances à stocker».

### CATHERINE VINCENT.

(1) Le becquerel (Bq), unité de adioactivité, correspond à une désintégration par seconde au sein d'une

Afin de vous faire comprendre ce qu'apporte QuickTime à votre Macintosh, nous avons utilisé pour une fois une ficelle publicitaire.



QuickTime n'est pas le nom de code d'une bache qui concasserait méthodiquement la Hi-fi et la vidéo pour les faire rentrer dans Macintosh. QuickTime est simplement une extension système sur une disquette toute bête, très facile à installer. Vous poussez la porte de votre revendeur Apple, vous lui donnez une disquette, il vous recopie QuickTime, vous ne payez rien, vous retournez chez vous, vous rentrez la disquette dans votre Macintosh, vous glissez l'icône OuickTime dans le dossier système, vous redémenez, et voilà votre Macintosh est deveno une plateforme multimédia.

aussi facile de copier et de coller du son et de l'image animée que du texte ou de l'image fixe. Cela fonctionne sur tous les Macintosh, anciens ou nouveaux, équipés des processeurs 68020, 68030, 68040 et du système 6.0.7 ou 7. En rajoutant une carte d'acquisition vidéo, vous pourrez enregistrer sur votre Macintosh tous les films que vous désirez, qu'ils viennent de votre caméscope ou de votre magnétoscope. Avec un logiciel de montage vidéo, vous couperez et monterez vos séquences préférées pour les insérer dans n'importe quel document, présentation à des clients,

Avec QuickTime, il est donc

note ou mémo à des collaborateurs, etc. Tout devient beaucoup plus animé. Mélanger texte, graphique, images animées et sons devient aussi facile que mélanger de la sauce tomate avec des spaghettis par exemple. Bref vous ne le savez pas encore, mais vous venez de rentrer dans le monde des réalités virtuelles, aussi simplement que si vous rentriez dans Macintosh. Pour connaître le nom du revendeur agréé Apple le plus

proche de chez vous, tapez 3614 code Apple.





QuickTime. La technologie multimédia sur Macintosh.



12 Le Monde • Jeudi 7 mai 1992 •

### DÉSORMAIS LE MONDE EST EN VENTE EN PROVINCE LE SOIR MÊME DE SA PARUTION

fin de se rapprocher davantage de ses lecteurs, « le Monde » est désormais en vente dans un certain nombre de villes de province, le soir même de sa parution, là où un moyen de transport permet de faire parvenir le journal, chaque jour de la semaine, suffisamment tôt dans l'après-midi. Le 25 février dernier, cinquante villes étaient installées. Aujourd'hui, quatorze villes supplémentaires reçoivent « le Monde » en fin d'après-midi.

Cette situation nouvelle résulte des performances de notre imprimerie d'ivry qui rendent possible une organisation de la diffusion plus souple et mieux adaptée. Toutefois, le délai d'acheminement à partir de Paris n'autorisant pas une mise en place générolisée, le journal sera disponible chez certains marchands de journaux, le plus souvent dans les gares, les aéroports et chez les diffuseurs qui ferment le plus tard.

Par ailleurs, bientôt, dans la plupart de ces soixante-quatre villes, avant la fermeture des bureaux, « le Monde » pourra être livré directement aux entreprises, aux collectivités et aux administrations, et, avant 20 heures, au domicile de nos lecteurs (1).

50 + 14 = 64 Villes

50 + Points de Vente BOULOGNE BÉTHUNE LENS ARRAS DOUAL **AMIENS** CHARLEVILLE-ROUEN VILLERS-COTTERÊTS CHÂTEAU- CHÂLONS-S/MARNE DREUX THIERRY **STRASBOURG** ST-BRIEUC **CHARTRES** • LAVAL **FONTAINEBLEAU LE MANS** BLOS **ANGERS** TOURS BESANCON ' **NANTES** DHON **BOURGES** CHALON-S/SAONE **POITIERS** ONDELENTONDELENKORDELENKOND ORDELEN ONDELENKONDELEN OND VICELETTO DELEVONDELEN OND PEREMONDELENKONDELENKONDE **BOURG-EN-BRESSE** LIMOGES **ANGOULÊME** LYON AIX-LES-BAINS ST-ÉTIENNE LIBOURNE **GRENOBLE BORDEAUX** VALENCE TOULOUSE AIX-EN-PROVENCE MONTPELLIER \* PAU MARSEILLE

NOUVEILES VILLES SERVIES: BOULOGNE-SUR-MER (62) - gare. CALAIS (62) - gare. CHALON-SUR-SAÖNE (71) - gare - 1, place du Général-de-Gaulle - 13 et 19, bd de la République - 7 et 18, rue du Port-Villiers - 9, rue Pasteur - 5, Grande-Rue-Soint-Cosme - 16, rue de la Caadelle - 34, rue d'Autun - 16, pl. de la République - 1, rue du Port. DREUX (28) - gare. EPERNON (28) - gare - place Ariside-Briand. LAVAL (53) - gare. LIBOURNIE (33) - gare. LIMOGES (87) - gare - Centre commercial Soint-Martiol, 39; overus Garboildi - 15, place de la République - 23; avenue du Général-de-Gaulle. LORIENT (56) - gare. PAU (64) - gare. SAINT-BRIEUC (22) - gare. TARBES (65) - gare. VALENCE (26) - gare. VILLERS-COTTERETS (02) - 23, place du Docteur-Mouffier.

POINTS DE VENTE SUPPLÉMENTAIRES DANS LES VILLES DÉJA SERVIES : NANCY (54) - 10, place Malaval. METZ (57) - 4, place du Général-de-Gaulle. LYON (69), 5°, Centre commercial Champvert, 157, avenue Barthélemy-Buyer - 64, avenue du Point-du-Jour - 31, avenue de Ménival - 27, avenue Essenhower - 10, chemin de la Fovorite. 9°, Centre commercial des Deux-Amants, rue du Professeur-Parel. Sainte-Foy-lès-Lyon - 9, place Saint-la-Demi-Lune - 129, avenue Charles-de-Gaulle - 60, avenue Victor-Hugo - 1, avenue Jaannès-Hubert - 35 et 99, rue de la République. Villeurbanne - 20, Grande-Rue-des-Charpentes. BORDEAUX (33) - 263, rue Sainte-Catherine - le Campus, 144, avenue du Dadeur-Schweitzer.

AVEC LA COLLABORATION LOGISTIQUE DES NIMPP, D'AIR INTER, DE LA SNCF ET DU SERNAM POUR L'ACHEMINEMENT,

insecurite d'une

 $2\epsilon + \epsilon e^{\epsilon} :$ 

عيها إيهاؤه الساة

A Park Takes - Mary

بالمنافق والمالية المعادي المالي

C. 4 404. ...

### La catastrophe du stade de Bastia

### L'insécurité d'une installation faite à la hâte

Il n'est « pas sérieux » de vouloir atransformer un stade de quatre à cinq mille places en un stade de vingt mille personnes en moins d'une semalne », a déclaré, mardi soir 5 mai, M. Bernard Tapie, ministre de la ville, qui se trouvait au stade Furiani de Bastia où l'effondrement d'une tribune a provoqué la mont de vingt personnes et fait au moins sept cents blessés, selon un bilan provisoire établi metredi en fin de matinée.

Pour déterminer les course de

PARUTION

we terfold domera de ville à Autout Shall for de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra del

antennon de la diffusion pla

The State of the sound of the s

Mende a pource stre line

We was inclosed !!

A 425"

140

#32 \*\* 98 F \*\* ....

5. G. E. ...

Pour déterminer les causes de rour déterminer les causes de cet accident, deux enquêtes ont été aussitét ouvertes : l'une, judiciaire, à la demande de M. Roland Mahy, procureur de Bastia, l'autre, administrative, sur l'initiative de M. Paul Quilès, ministre de l'intérieur, qui s'est rendu sur place mardi soir.

Ces enquêtes devront déterminer les raisons de l'accident dont chacun, quelques heures après le drame, semblait se renvoyer la responsabilité. L'effondrement de la tribune provisoire s'est produit à 20 h 20 quelque mientes event le 20 h 20, quelques minutes avant le coup d'envoi du match qui devait opposer en demi-finale de la Coupe de France de football l'Olympique de Marseille an Sporting Club bas-tiais.

Plusients témoins oculaires cités par l'Agence France-Presse ont affirmé que les cales de bois sonte-nant la tribune métallique a avaient pas été scellées au sol. Plus d'une heure avant la rencontre, un spectateur passant sous la tribune avait été blessé au cuir che-

### An moins vingt victimes

Selon le demier bilan communiqué par la préfecture de Bastia, mercredi matin 6 mai, la catastrophe de Furieni a fait 20 morts et 700 blessés. Parmi les personnes décédées, on compte Michel Vivarelli, journaliste à Radio Corse Frequenza Mora. En effet, les journalistes de la presse écrite et de certaines radios avaient été installés en haut de la structure provisoire qui s'est effondrée. L'envoyé spécial du Monde, Philippe Brousserd, victime d'une blessure sans gravité a été hospitalisé à Baștia.

### Les précédents

Dans les stades de football, la plupart des grandes catastrophes sont survenues après des mouvements de foule ou des bagarres. Le drame du stade de Furiani à Bastia rappelle plutôt celui de Burden Park, à Bolton (Angleterre) en 1946, quand l'effondrement d'une tribune avait provoqué la mort de 33 personnes et fait plus de 200

• 15 avril 1989 à Sheffield (Angleterre): lors de la demi-finale de la «Cup» opposant Liverpool à Nottingham Forest, 95 supporters périssent écrasés ou étouffés contre des barrières de sécurité, après avoir été dirigés vers une partie surpeuplée des tribunes.

• 12 mars 1988 à Katmandou (Népal) : les spectateurs affolés par une coupure d'électricité provoquée par un orage tentent de quit-ter le stade. Le bilan est de 72 morts et 27 blessés.

 11 mai 1985 à Bradford (Angleterre): 56 personnes assistant à un match entre l'équipe locale et Lincoln trouvent la mort à la suite d'un incendie. La foule paniquée s'était heurtée à des portes closes.

• 25 mai 1985 à Broxelles : au stade du Heysel, en finale de la Coupe des clubs champions, des affrontements entre des supporters de Liverpool et de la Juventus de Turin out fait 39 morts et près de

 Juillet 1982 à Moscou : 66
personnes (selon le bilan officiel,
sans doute plus de 300) seraient
mortes étouffées après que des supporters envent tenté de resagner le stade pour fêter un but de dernière minute de leur équipe, le Spartak de Moscou, contre l'équipe hollandaise de Haarlem en coupe

de l'UEFA. • 17 février 1974 au Caire : un stade de 40 000 personnes est pris d'assaut par 80 000 spectateurs. On compte 48 morts et 47 blessés.

• 2 janvier 1971 à Glasgow: après un match entre les Rangers et le Celtic, un mouvement de soule fait 66 morts et une centaine

• 23 mai 1964 à Lima : un but refusé au cours d'un match de qualification olympique entre le Pérou et l'Argentine provoque une di tourné au drame. Notre sport ne de l'Argentine provoque une de diourné au drame. Notre sport ne de l'Argentine provoque une de l'Argentine provoque une de l'Argentine provoque une de l'Argentine provoque une de lourné au drame. Notre sport ne declare de l'Argentine provoque une de lourné au drame. Notre sport ne de l'Argentine provoque une de lourné au drame. Notre sport ne de l'Argentine provoque une de lourné au drame. Notre sport ne de l'Argentine provoque une de l'Ar

veiu par une tôle tombée de cette tribune. Il a reçu quinze points de sunue.

Dix minutes plus tard, l'un des Dix minutes plus tard, l'un des organisateurs de la rencontre entrait dans le laboratoire réservé aux photographes, affirmant : « La tribune commence à s'écarter : « Cest pen après que le speaker officiel de la rencontre a lancé un premier appel demandant aux spectateurs qui avaient pris place depuis plusieurs heures, pour certains, dans la tribune de cesser de taper des pieds. Son appei, plusieurs fois renouvelé, n'a pas été entendu.

Trois mille personnes environ.

Trois mille personnes environ, supporteurs et journalistes, instaliées sur une vingtaine de rangs en haut des gradins, ont été emportées en quelques secondes dans un enchevêtrement de postrelles métalliques qui ont cédé sur 125 mètres.

### Noria d'hélicoptères

La tribune provisoire avait été installée quelques jours auparavant, pour accroître la capacité d'accusil du stade, par la société Sud Tribune dont le siège social est à Drap (Alpes-Maritimes). Son directeur administratif, M. Marine Confernal a délate de l'accident au la confernal a delate de l'accident au l'acciden Cianfarani, a déclaré qu'il ne s'expliquait pas les causes de l'acci-dent. Sud Tribune est une filiale de l'Entreprise générale du Midi de Nice (lire également page 26). Le préfet de Haute-Corse,

M. Henri Hurand, a semblé accréditer la thèse de l'entreprise installatrice en déclarant que « la tribune avoit répondu a priori à une série de contrôles » après avoir été l'objet d'« autorisations qui permettalent aux responsables du S. C. Bastia d'avoir confiance dans le matériel installé». Il a cependant ajonté: « Nous nous faisions du souci depuis longtenips car nous savions depuis longtenips car nous savions qu'il y aurait beaucoup de monde et que le stade n'est pas adapté. (...)
Le procédé de la tribune est éprouvé mais il faudra désormals savoir dans quelles conditions le montage a été effectué.

Le président du club bastiais, M. Jean-François Filippi, a, pour sa part, tente mardi soir de minimiser sa responsabilité : « Depuis huit jours que nous préparons ce-match, nous nous sommes attachés à rechercher le maximum de sécu-tité. Nous avions pensé à tout, sauf à ca. Nous avons fait confiance à

M. François Mitterrand a trans-

mis mardi ses « condoléances et sen-timents de profonde sympathie aux

familles des victimes», tout comme M. Pierre Rérégovoy. Dans un communiqué commun, le ministre de l'intérieur, M. Paul Quilès – qui

s'est rendu sur place dans la nuit, —
et le ministre de la jeunesse et des
sports, M= Frédérique Bredin, se
déclarent «bouleversés par l'accident

qui vient de survenir au stade Furiani de Bastia, s'associent, au nom du gouvernement, à la douleur des familles touchées par ce

sérieux de transformer un stade en

un autre stade en une semaine? Je

ne le pense pas. J'ajoute que j'ai senti en arrivant une animosité, une

senti en arrivati une tramacie, une tension inhabituelles. Tout contri-buait à surexciter les speciaieurs. Le sport est pourtant le dernier endroit où des gens prêts à s'entre-déchirer contribution de la sentre déchirer.

parviennent encore à s'entendre »

« Nous espérions une fête, mais c'est une tragédie. C'est la conster-nation », estime M. Emile Zucca-

relli, ministre de la poste et des

« Nous avions tout mis en œuvre pour qu'une sécurité maximum soit assurée, insiste M Jean-François

Filipi, président du Sporting Club bastiais. Je ne peux donc me sentir responsable de cet accident. A Bas-

tia, nous avons parlé sécurité toute la semaine. Maintenant, l'enquête dira qui est responsable. Mais per-

sonne ne pourra malheureusement

réparer le drame survenu aujour-d'hui.»

« C'est une catastrophe. J'ai beau-

coup de mal à admettre que des gens meurent en venant voir du foot-ball. Ce devait être la fête, et la fête

une société, Sud Tribune (...), agréée par la Fédération française de football. Ce mazin encore, son dirigeant nous disait qu'il n'y avait rien à craindre, que sa tribune, a c'était du béton s. M. Jean Four-net-Fayard, président de la Fédéra-tion française de football, qui se trouvait à Lisbonne pour la rencontre Monaco-Brême d'où il a gagné la Corse aussitôt, a précisé à l'agence Associated Press que la FFF n'avait donné son autoirisation à l'installation de la tribune

e qu'après avoir reçu un procès-ver-bal de la commission de sécurité

out de la commission de securite locale et un certificat de garanties de ces praticables ». Il a ajouté : «Si la sécurité peut être de la com-pétence de la fédération, la sécurité du matériel ne l'est pas.» Selon notre correspondant à Bas-tia, Michel Codaccioni, les secours, rapidement mis en œuyre après l'accident, ont permis de dégager des centaines de blessés, près d'un

millier environ, plus ou moins gra-vement atteints. Rapidement aussi les médecins civils de la région étaient appelés en renfort des cinq cents hommes du service de sécurité déjà à l'œuvre. Une véritable noria d'hélicoptères et d'ambu-

lances dirigeaient les blessés sur l'hopital de Bastia, vite saturé ; les évacuations se faisaient alors vers les autres centres hospitaliers de Corse, de Marseille et de Nice. Les joueurs de l'OM et ceux de Bastia participaient eux-mêmes aux secours. Ils ont été les premiers à donner leur sang an centre de transfusion qui lançait des appels. Les civières étalées sur la pelouse du stade donnaient la dimension du drame. Familles à la recherche d'un parent, secouristes en panne de transfusions ou spectateurs hébétés s'activaient presque machinalement sur la pelouse.

M. Quilès a prévenu : « Dans ce genre d'accident, terriblement imprévu, il faut se garder de toute conclusion hâtive. » Il a ajouté que les travaux de la commission d'enquête qu'il a réunie a se feront en toute transparence » et an îls seront rendus publics « dans les meilleurs délais ». Cette commission est composée d'inspecteurs généraux des ministères de l'intérieur, de la jeunesse et des sports ainsi que de l'équipement.

### Le témoignage d'un journaliste d'Antenne 2

### «La tribune n'était pas plantée dans la terre»

∉En un éclair de seconda, la tribune est partie sur la gauche. Il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de cris », a témoigné, mardi soir 5 mai, notre confrère d'Antenne 2, Dominique Verdailhan, qui était dans la tribune qui s'est effondrée. «La tribune est tombée non loin des secours. Il y avait de nombreux pompiers et CRS, mais malheureusement pas assez d'ambulances. Files ont été bloquées parce que, entre la tribune et la route qui mène à Bastia, il y aveit un parking. (...) Quand je suis arrivé, j'el été un peu surpris de voir qu'il y avait quelques marches qui commencalent un petit peu à tomber. des marches en métal. (...) Plusieurs fois toute cette tribune neuf mille personnes - tapait du pied, tapait du pied. Et un des speakers a demandé plusieurs fois, pour des mesures de sécurité, qu'on arrête de taper. (...)

∢Ce qui m'a surpris, ajoute Dominique Verdailhan, c'est que [la tribune] n'était, j'allais dire, pas amatrée par terre. Elle n'était pas plantée dans la terre, elle reposait simplement sur de patits morceaux de bois, pour bil donner un cerrain niveau. On peut se douter qu'avec les battements de pieds des neuf mille spectateurs pendant plus de deux heures, les pylônes soient sortis de leurs marques de

### Les réactions

Fayard, Selon le président de la Fédération française de football (FFF), « toutes les précautions avaient été prises pour que les pra-ticables installés à l'Initiative du club corse répondent aux normes de sécurité. Nous avions exteé par écrit et obtenu tous les certificats de conformité nécessaires, le certificat de garantie du constructeur et le procès-verbal de la commission de sécurité corse. Que fallait-il faire de plus? Il nous appartiendra de tirer les leçons de cet accident.» «Il ne faut plus que des choses comme celles-ci se reproduisent», affirme M. Bernard Tapie, président de l'Olympique de Marseille et ministre de la ville, qui a préconisé des « sanctions extrêmement graves contre ceux qui ont permis qu'un drame pareil arrive. Ce sont des catastrophes évitables. La France était jusqu'à présent épargnée, même si parfois, lci ou là, on avalt frôlé la caiastrophe. Est-ce bien sérieux de transformer un stade en

Haute-Corse, le président du club de Bastia et les responsables de l'organisation ainsi que de la sécurité. Enfin, le président de la FFF n'a

ou donner d'informations sur la suite qui sera donnée à la compéti-tion (la finale de la Coupe de France devait avoir lieu dimanche 10 mai au Parc des princes Paris): «C'est pour l'instant totale ment secondaire », a-t-il déclaré.

M. Fournet-Fayard devait arriver

mercredi matin à Bastia où il

compte rencontrer le préfet de

### L'âge d'or du Sporting

C'est en 1972 que le Sporting Club Bastiais a signé son premier coup d'éclat en inaugu-rant à Paris le Parc des Princes, pour une finale de Coupe de France perdue contre Marseille. Six ans plus tard, c'était l'ex-traordinaire épopée dans la coupe de l'Union européenne des associations de football (UEFA) où, après avoir éliminé quelques grands clubs comme le Sporting de Lisbonne, Newcastle, Torino, léna, les Gras-shoppers de Zurich, les Corses avaient échoué en finale contre le PSV Eindhoven.

Cette saison-là, la campagne européenne du club bastials lui avait rapporté plus de 10 millions de francs. La finale aller à Bastia contre Eindhoven, dispu-tée, officiellement, devant... 8 DOO spectateurs, avait laissé une recette de 1 290 000 francs. Mais, dans l'euphorie des triomphes, cet argent n'avait pas été réinvesti en équi-

Désormais en deuxième division, le Sporting Club Bastials pouvait encore réver cette année au Parc des Princes et à une nouvelle Coupe d'Europe la salson prochaine. L'âge d'or du club était pourtant révolu. Avec des infrastructures archaïques et des moyens financiers très

suivre l'inflation des budgets

des grands clubs professionnels

du continent.

Les successeurs de Johnny Rep, de Jean-François Larios ou de Félix Lacuesta, sont, comme autrefois Clauda Papi, le meneur de jeu de la grande époque aujourd'hui décédé, de jeunes Corses, Par conviction et par nécessité, le club insulaire s'était tourné depuis quelques années vers les meilleurs espoirs de l'île, en misant sur leur fierté pour mobiliser les supporters et maintenir le football corse dans les rangs professionnels. Avec le renouveau du Gazélec Football Club d'Alaccio, qui opère également en deuxième division, l'île avait renoué avec l'ambiance des grands derbys d'antan.

insulaires avaient réussi l'exploit d'accéder aux guarts de finale de la Coupe de France, où Ajaccio avait été battu par Monaco. tandis que Bastia s'était qualifié contre Nancy grace à la performance de son jeune gardien Bruno Valencony, qui avait stoppé les trois premiers coups de pied au but, après les pro-

Cette saison, les deux clubs

### La solidarité d'Ajaccio

de notre correspondant Ajaccio avait le visage d'une ville déserte bien avant l'heure prévne de la retransmission télévisée. De très

nombreux Ajacciens avaient certes pris la route de Furiani à Bastia, mais la grande majorité avait évidemment choisi de regarder le petit écran. On imagine la stupeur de chacun devant les images d'une tragédie en direct, d'antant qu'il ne se trouveit nes une sente pretonne de l'Universit nes sente pretonne de l'Universit nes sente pretonne de la l'Universit nes sentes qu'il ne se trouve sente pretonne de le l'Universit nes sentes qu'il ne se trouve sente pretonne de la l'Universit nes sentes qu'il ne se trouve sente pretonne de la l'Universit nes sentes de la littre de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de la littre de l'action vait pas une seule personne dans l'Île qui n'est sur le stade un être cher. Naturellement, la mobilisation a

èté spontanée dans la cité impériale, pourtant distante de cent kilomètres des lieux de la catastrophe. Une cen-taine de lits out été mis à la disposi-tion de la sécurité civile, tant au centre hospitalier d'Ajaccio que dans les cliniques de la cité et dans celle de Porto-Vecchio.

Le transfert des blessés a commencé dans la nuit de mardi à mer-credi et il était prévu qu'il serait achevé dans la matinée de mercredi. Parallèlement, tous les moyens dispo-nibles étaient dirigés sur Bestia par la préfecture de région : l'avion sani-taire stationné à Campo dell'Oro, deux hélicoptères civils et deux mili-

taires dont un Puma de la base aérienne de Solenzara. De plus, un Airbus 320 d'Air France, qui allait repartir d'Ajaccio pour Paris, mer-credi 6 aux premières heures, a été requis et envoyé à Bastia pour le transport des blessés vers les hôpitaux de Marseille.

Les personnels des établissements hospitaliers ont également rejoint leurs postes sans que cela leur soit demandé, afin de parer à toute éventualité et plus de deux cent cinquante flacons de sang ont été recueillis dans la nuit. Venu à Ajaccio après avoir quitté Bastia, le ministre de la santé, M. Bernard Kouchner, s'est déclaré satisfait de la solidarité ainsi manifestée comme des conditions dans les quelles le dispositif a pu fonctionner.

PAUL SILVANI

a Six naméros de téléphone à la disposition des samilles. - Six numéros ont été mis en place pour permettre aux familles de prendre des nouvelles. A Bastia: 95-32-71-16, 95-32-71-18, 95-32-71-20. A Nice: 93-72-21-12. A Marseille:

### Près de 300 blessés accueillis à Marseille

MARSEILLE

de notre correspondant

La préfecture des Bouches-du-Rhône a décleaché le «plan rouge», qui a mis en place tous les moyens médicaux et de sécurité civile au ser-vice des blessés arrivant de Bastia par voie aérienne.

Une antenne du SAMU, installée sur l'aéroport de Marseille-Provence à Marignane, renforcée par les moyens des marins-pompiers de Marseille, a pris en charge l'achemi-nement, par navettes d'hélicoptères, des blessés vers les quatre hôpitaux de Marseille (hôpital Nord, Conception, Timone et Sainte-Marguerite) qui ont été mis en alerte des l'an-

nonce de la catastrophe. Au cours de la nuit, un hélicoptère Super Freion de l'Aéronavale a transporté huit blessés particulièrement atteints vers le service de neurochirurgie de l'hôpital de la Timone où ils ont été immédiatement opérés. Il s'agit de personnes polytraumatisées, mais qui ont des blessures particulièrement graves à la tête.

Une Caravelle spécialement affrétée a transporté une quarantaine de blessés assis, et plusieurs vols sani-taires se sont succédé durant toute la matinée de merdredi. On estime à près de trois cents le nombre de personnes accueillies par le centre de tri mis en place sur l'aéroport.

### De l'aubaine à l'horreur

Suite de la première page

La Fédération française de football a nommé un «monsieur sécurité» chargé de veiller à la bonne organisation des rencontres. Tous les documents prouvant la conformité des installations provisoires mises en place pour doubler la capacité d'accueil du stade avaient été produits. Ils serviront sans doute aux uns et aux autres à témoigner de leur bonne foi à se justifier. Ils éclaireront peutêtre l'enquête de la commission d'ex-perts nommée avec célérité par le premier ministre. Ils n'empêchent ni l'indignation ni la question oue sondignation ni la question que soulève l'émotion : comment?

Comment un tel drame est-il possible? Avant les résultats des enquêtes officielles qui ont été diligentées, il ne s'agit pas de jeter l'ana-thème sur quiconque, de désigner des boucs émissaires à la douleur des familles des victimes. Les morts en série survenues lors des dernières 24 Heures du Mans motocyclistes ont montré qu'au-delà des dangers objectifs inhérents aux rassemble-ments de foule importants il y avait une quantité de facteurs aggravants, allant du comportement individuel au contexte général.

Ainsi, on pourra dire qu'à Furiani les supporters de Bastia n'ont pas été raisonnables en tapant des pieds sur des structures tubulaires, par nature sensibles à l'effet de résonance en dépit des appels répétés des dirigeants. Mais quand on est venu pour supporter une équipe de football en passe de se qualifier pour la finale de la Coupe de France, c'est-à-dire parti-ciper à une sorte de rite qui tient plus du défoulement collectif que de plus du deponenten concern que de l'acte liturgique, n'est-on pas en droit de penser qu'on ne risque rien, qu'on pourra trépigner en toute quiétude? Il n'y a pas eu trace à Furiani de la fureur sauvage qui avait déclenché la tragédie de Sheffield et encore plus celle du Heysel. Il y avait l'ambiance ordinaire des jours de grand match, rien de plus, rien de moins, avec son cortège d'exaltation et de bruit.

Alors la fatalité? On voudrait y croire. On ne peut le faire. Ce ne peut être tout à fait par basard qu'une tribune s'effondre dans un département, la Haute-Corse, qui est par ailleurs à bout de force économiquement. Ce ne peut pas être tout à fait par hasard qu'il y ait des victimes dans un sport qui est au bord de l'apocalypse financière.

Pris indépendamment, ces deux ramètres ne prédisposent pas à la catastrophe. Réunis, si! Dix ans après l'heure de gloire de leur équipe, les dirigeant du club bastiais étaient trop heureux de l'aubaine que constituait la rencontre avec le champion plir les caisses. Quitte à prendre le risque insensé de faire dresser une tribune provisoire dans des délais

Un risque en tout cas ou'ils n'avaient pas pris lors de la finale de la Coupe de l'UEFA contre Eindhoven en 1978. A la fin d'une saison où les juges d'instruction ont été invités par le parde des sceaux à se pencher sur la comptabilité de certains clubs, la Fédération n'a pas fait d'objections aux aménagements qu'on lui soumettait, sa préoccupation essentielle étant aifleurs, dans les bénéfices au'elle devait tirer des droits de retransmission à la télévision. Chacun n'a donc vu que son intérêt immédiat.

Derrière les décombres de Furiani se profile un paysage de désolation, celui du football professionnel français dont la crise était masquée par les bons résultats sportifs. Si un drame comme celui de mardi soir peut avoir une utilité, qu'elle soit au moins d'accélérer et d'approfondir les réformes destinées à assainir ce secteur qui rime décidément trop avec **ALAIN GIRAUDO** 

O Le Tour de Corse automobile a été arrêté. - Jean-Marie Balestre, président de la Fédération francaise du sport automobile et de la Fédération internationale de l'antomobile (FIA), a annoncé, mercredi 6 mai, l'arrêt du Tour de Corse, en raison de la catastrophe du stade de Furiani. Les deux tiers du rallye avaient été couverts. Didier Auriol est déclaré vainqueur de cette trente-sixième édition.

D Le championnat d'Europe des nations 1996 aura lieu en Angleterre. - L'Angleterre accueillera la phase finale du championnat d'Europe des nations de football en 1996. Elle a été officiellement désignée à l'unanimité par le comité exécutif de l'Union européenne de football (UEFA) réuni mardi **ENVIRONNEMENT** 

Quatorze ans après la marée noire

### La compagnie américaine Amoco a payé l'Etat et les collectivités bretonnes

de notre correspondant

Le syndicat mixte des communes bretonnes et l'Etat ont touché leurs indemnités, mardi 5 mai, de la société Amoco qui s'élèvent respec-tivement à 230 millions de francs et à 1 milliard de francs, dernière somme dont le montant exact reste cependant à confirmer. Ce règlement était attendu depuis la décision prise eran attendu depuis la decision prise par la compagnie pétrolière améri-caine, vendredi 24 avril, de ne pas faire appel devant la Cour suprême des Etats-Unis, qui était l'ultime recours dans cette longue procédure (le Monde daté 26-27). Compte tenu

de la forte réévaluation des taux d'intérêt octroyés en appel le 24 jan-vier 1992 par la cour fédérale de Chicago - ceux-ci sont passés de 7,2 % au premier jugement à 11,9 %
- les sommes ont continué à progres-ser sensiblement jusqu'au moment

Le syndicat mixte n'a toutefois pas encaissé l'intégralité des 230 millions de francs, mais 212 millions. Il restait en effet une facture à payer aux avocats américains. Le syndicat espère maintenant obtenir de l'Etat 120 millions de francs d'indemnités compensatoires. Une aide qui lui permettrait de rembourser les collec-

principale créancière, recevra 25 mil lions de francs), d'honorer les dossation retenus lors de l'évaluation des dommages par le juge Mac Garr, et enfin de payer les marins-pêcheurs, les ostréiculteurs et certains commerçants déboutés de toute réparation à Chicago. Cette répartition prendra plusieurs semaines. Les responsables du syndicat mixte ne souhaitent pas aller trop vite. « Notre devise est celle du Sénat hâtez-vous lentement», dit son prési-dent, le sénateur Alphonse Arzel. Il est vrai que les victimes de la marée noire de l'Amoco-Cadiz ont mis qua-torze ans pour voir la couleur des **GABRIEL SIMON** 

### CULTURE

### Mort de l'auteur dramatique Jean Vauthier

Un élisabéthain au vingtième siècle

L'auteur dramatique Jean Vauthier est mort le 5 mai à son domicile parisien, il était âgé de quatre-vingt-deux ans.

Jean Vauthier, un élisabéthain au vingtième siècle. Il possédait la flamme, la force, le sens de l'excès, et il aimait les monstres. Du Capitaine Bada au Personnage combattant, ces écrivains malades de l'écriture, ses créatures sont de vieux enfants tyranniques dont les angoisses éclatent en tempête. Et lui qui ne connaissait pas Lemarchand. Il a «traduit» Shakes-peare. Plus exactement, il en a «réécrit» quelques grands textes.

Jean Vauthier a passé sa vie à être malheureux, car il ne pouvait créer que plongé dans la révolte contre le malheur. Impudique et secret, il détaillait avec délectation les catastrophes qui avaient frappé sa famille, les épisodes de sa santé défaillante (tout en affirmant que «parler de ses maladies n'est pas décent»).

Partageant son temps entre la capitale et Bordeaux, voyageant avec dans sa serviette des notes chistonnées, des médicaments et ses lunettes à appareil auditif incorpore, il pre-nait une sorte de plaisir pervers à comptabiliser les avantages et surtout companinaer les avantages et surout les désagréments de ce choix : «J'ai une carte demi-tarif, car je vais et viens en train, le rythme javorise le travail. Mais on ne sait plus où sont ses affaires. Je note mes idées sur des feuilles, ensuite je dois vider les corbeilles à papier pour les retrouver. Et puis Bordeaux me coupe de Paris et Paris me rend suspect à Bordeaux.»

Il disait ne pas se mêler à la vie de la cité, et c'est vrai. Pourtant lorsque Jean-Louis Thamin, directeur du cen-tre dramatique de Bordeaux, a monté son adaptation de Romeo et Juliette et organise une série de manifestations en son homeur, Jean Vauthier y a participé. Avec autant de plaisir que d'anxiété, sa compagne fidèle. En fait, il vivait en compagnie de l'écriture, son écriture imprécatoire, lyrique prientieure sur participation. que, minutieuse. Sur ses manuscrits, ses indications scéniques sont aussi importantes que ses dialogues.

FAITS DIVERS

Quand il assistait aux repétitions, il ne pouvait s'empêcher de diriger les comédiens, de contredire le metteur

Chez lui, perdu au milieu de ses papiers, il était persuadé que la terre entière le détestait. Pis, le méprisait. Persuadé qu'aucun metteur en scène, aucun acteur ne pourrait le compren-dre, même Marcel Maréchal, son double-comédien, qui à vingt ans de distance, en 1966 à Lyon, et en 1986 à Marseille au Théâtre de la Criée, a monté et joué Capitaine Bada, et entre-temps la plupart de ses pièces et adaptations. C'est pour lui que Jean Vauthier a écrit sa dernière œuvre, l'île aux oiseaux, l'histoire d'un couple isolé sur une île. Elle se

un artiste.» L'artiste, est « un réinventeur fan-

noie, il la regarde sans réagir. « Elle a des prétentions scientifiques, lui. c'est

taisiste, qui recrée ce qui existe», disait Jean Vauthier, «Il a dosé le justesse et d'intelligence, avec un si sûr instinct, qu'ils se confondent et, d'un monstre, font un homme inquiètant et vrai » écrivait Jacques Lemar-chand à propos de Capitaine Bula. Un monstre, un homme inquiétant et vulnérable : c'était Jean Vauthier, qui refusit pourtant avec ardeur - la tiédeur lui était inconnue d'être identifié à ses personnages. Il avait un caractère difficile. C'est le propre

**COLETTE GODARD** 

### De Gérard Philipe à Marcel Maréchal

Jean Vauthier est né le 20 septembre 1910, à Grâce-Hollogne, en Belgique : pur hasard, même si son père, ingénieur français exercant à Saint-Pétersbourg, a des attaches belges. Sa mère est d'ori-gine bordelaise : il vit donc à Bordeaux et travaille au journal Sud-Ouest comme dessinateur jusqu'en 1949. A cette date, il écrit pour Gérard Philipe sa pièce la plus célèbre : Capitaine Bada. Le comédien accepte de la monter mais lui réclame un personnage supplé-mentaire, un récitant. «Moi, expiquera plus tard Jean Vauthier, je ne voulais pas démolir la construction intime de la pièce. Je la lui ai retirée. » Elle sera finalement montée en 1952 au minuscule Théâtre de poche Montparnasse, par André Reybaz qui lui avait demandé l'année précédente un impromptu pour le festival d'Arras (l'Impromptu d'Arras).

Mais c'est seulement en 1966 à Lyon, que Marcel Maréchal, qui avait découvert Jean Vauthier en montant Badadesques au théatre de Lutèce (1965), imposera la pièce en lui donnant tout son éclaj. Cette recréation fut le début d'une longue collaboration entre les deux hommes. C'est pour Maréchal que Vauthier écrivit le Sang (1968), d'après la Tragédie du vengeur de Cyril Tourneur mais aussi Ton nom dans le feu des nuées. Elizabeth, le Roi Lear de Shakespeare ou Roméo et Juliette, pièces tirées du répertoire élizabethain dont il raffolait. Récemment, il avait donné au metteur en scène

Travaillant volontiers à la demande, il écrit pour Jorge Lavelli une Médea et, pour Patrice Ché-reau, adapte Massacre à Paris, de Marlowe. Déjà Jean-Louis Barrault aveit monté Fortissimo ou le Personnage combattant (1956) - que Jean Gillibert reprend à la Cité internationale en 1981 - et Claude Régy, les Prodiges (1971). Son incursion dans le domaine du cinéma fut brève mais « explosive »: en 1961, il signe, avec Nicos Papatakis, le scénario et les dialogues des Abysses, film qui fit scandale. Toute son œuvre est publiée aux édition Gallimard.

Arrestation de deux importants constructeurs impliqués dans un scandale de pots-de-vin à Milan

M. Roberto Schellino, cinquante-deux ans, ancien directeur technique de Cogefar-Impresit (groupe Fiat), premier groupe italien de BTP, et M. Mario Lodigiani, viceprésident de l'entreprise qui porte son nom, ont été emprisonnés, mardi 5 mai, sous l'accusation de corruption aggravée et prolongée. Ces deux importants hommes d'affaires sont impliqués dans une affaire de pots-de-vin, verses à l'occasion de nombreux grands travaux, exécutés depuis plus de dix ans dans la région milanaise. Une viagtaine de personnes font déjà

l'objet d'un mandat d'arrêt. Des informations judiciaires ont été ouvertes contre deux anciens maires de Milan, MM. Carlo Tognoli, actuellement ministre du tourisme, et Paolo Pilliteri, tous deux membres du Parti socialiste italien (PSI). M. Pilliteri est le beau-frère de M. Bettino Craxi, secrétaire du PSI. - (AFP.)

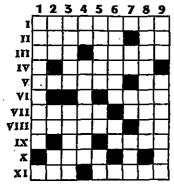

HORIZONTALEMENT

I. Coureurs de fonds. - II. Personne de marque. En France. -III. Génie féminin. Gros bonnets anglais. - IV. Se soumet à une loi. - V. Sont familiers aux chimistes. Tête de chaptire. - VI. En Italia. -VII. Ne prend pas le temps d'apprécier. Ce peut être un tube. -VIII: A le cœur tendre. Permettait de souscrire. - IX. Préfixe. Blen Aisé. - 5. Ptyalisme. - 6. Slon. arrivé. - X. Difficilement rilable. - Oo. - 7, Ill. Pinsons. - 8. Electrum. XI. Couvre... pied. Ouverture pour Us. - 9. SE. Atèles. une fuque.

VERTICALEMENT . Utilise un verbe irrégulier, Pas démodé. Eau. Ses caresses ne manquaient pas de chaleur. –
 Juriste. S'expriment sans parler. –
 4. Participe. Cela ne tient pas debout. – 5. Garmiure d'assiette. Roulé. Donne sa préférence (épalé). – 8. Mer. Limite le trajet d'un pli. – Repart à gauche. Abréviation.
 Conviennent à certains de nos frères dits inférieurs. – 8. Ne permet pas de voir les choses en grand. - 9. Précède un rush vindicatif. Travailleur de force.

Solution du problème re 5773

Horizontalement Autopsies. - II. Broutille. III. Sac. Yole. - IV. En. Ban. Ca. -V. Ni. Val. PTT. - VI. Tertlaire. -VII. Nol. - VIII. Islamisme. -IX. Salie. - X. Tués. ONU. - XI. Et.

Verticalement

GUY BROUTY

Au terme de quarante-cinq ans d'unité syndicale

### La scission au sein de la Fédération de l'éducation nationale est consommée

La scission de la Fédération de l'éducation nationale devait être prononcée, mercredi 6 mai, à l'issue d'un conseil fédéral extraordinaire. La majorité socialiste de la FEN devrait annoncer l'exclusion de deux syndicats minoritaires, le Syndicat national des enseignements du second degré (SNES), proche des communistes, et le Syndicat national de l'éducation physique (SNEP), tous deux proches des communistes. Cette rupture mettra un terme à une unité syndicale de près de quarante-

Le scandale, on se souvient, étant arrivé par une lettre, trouvée chez un restaurateur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, devenu, malgré lui, le personnage-clé d'un épisode vaudevillesque. Lundi 23 mars, M. Jacques Estienne, chef de file du courses minocitaire de de file du courant minoritaire du SNES Unité, indépendance et démocratie (de tendance socialiste), déjeune dans cet établissement où les syndicalistes de la FEN ont leurs habitudes. Il oublie un dos-sier sur la banquette. Le patron du restaurant le remettra le lendemain à des responsables du Syndicat national des enseignements du second degré venus déjeuner. Ceux-ci découvrent avec stupeur qu'il contient une lettre adressée à M. Jean-Claude Barbarant, secrétaire général du Syndicat national des instituteurs (SNI-PEGC), proche des socialistes. Cette note confidentielle, datée du 21 mars, ne contient rien de moins que le scénario d'explosion de la FEN et de sa recomposition au bénéfice de la majorité socialiste.

### Champ libre au SNI

Avec cet incident, les tensions, déjà vives et anciennes dans le syn-dicat enseignant entre les frères nistes, instituteurs et professeurs. vont atteindre un point de non-retour. Le plan de recomposition, préparé par la majorité de la fédération, va s'appliquer plus vite que prévu. Jusqu'à présent, personne n'avait osé. De congrès en conseils fédéraux, la cohésion était, tant bien que mal, assurée entre la tendance majoritaire animée par des socialistes issus pour la plupart du SNI-PEGC et les minoritaires, composés de onze syndicats, menés par le SNES.

L'unité avait été pourtant la rai-son d'être de la FEN. Née en 1947, au début de la guerre froide, la de debut de la guerre troite, la fédération regroupe des enseignants qui refuseat de choisir entre la CGT et Force ouvrière. L'affiliation individuelle à une tendance ou à un courant est autorisée. Socialistes, communistes et trotskistes s'y còtoient. A sa naissance, la FEN compte 162 752 adhérents. Ce nombre ira croissant insqu'en Ce nombre ira croissant jusqu'en 1978: elle représente alors 550 000 syndiqués. Les minoritaires y ont le droit à la parole, an vote et à l'initiative. Puis le vent tourne. Les adhésions se font plus rares, les départs se multiplient. Aujourd'hui, la Fédération de l'éducation nationale revendique

> Pour éviter les échecs à la sortie du lycée

Les élèves de première et de terminale pourront se réorienter vers

les filières professionnelles Des passerelles permettront prochainement aux élèves des classes de première et de terminale ayant interrompu leurs études de se réo-rienter vers les filières professionnelles, a annoncé, mardi 5 mai au conseil des ministres, M. Jean Gla-vany, secrétaire d'État à l'enseigne-

ment technique. Des formations complémentaires de réorientation professionnelle, actuellement à l'étude, seront dispen-sées dans les établissements d'enseignement technique et devraient ainsi permettre aux élèves sortant habituel-iement du système éducatif sans diplôme de ne pas perdre le bénéfice de leurs acquis scolaires. Ces élèves pourront préparer et obtenir à terme un diplôme d'enseignement profes-sionnel : certificat d'aptitude professionnelle (CAP), brevet d'enseigne-ment professionnel (BEP) ou baccalsuréat professionnel. Soixante mille élèves arrêtent chaque année définitivement leurs études en première ou à l'issue de la terminale sans avoir obtenu leur baccalauréar.

La Poste, si elle perd ces maudits

SNI-PEGC.

L'opération d'exclusion, sur le point d'aboutir, fera perdre à la FEN 81 000 cartes, dont 72 000 du SNES. Mais l'objectif est clair : permettre à la majorité socialiste d'être libérée du poids de la minorité communiste et laisser le champ libre au SNI-PEGC. Ce dernier souhaîte chasser sur les terres lycéennes, où le SNES règne actuellement sans partage. ment sans partage.

> Les minoritaires prêts à se défendre

Le conseil fédéral extraordinaire du 6 mai devait donc entériner la rupture. Le suspense est réduit à sa portion congrue : la tendance Unité, indépendance et démocratie (socialiste) de la FEN y est largement majoritaire et la présence de cant secrétaires départementaux ne devrait pas modifier les règles arithmétiques, car ces derniers ne disposent pas de droit de vote.

Le SNES soulignait toutefois, mardi 5 mai, que s'il avait été facile d'exclure une partie des adhèrents au sein de réunions parirevanche, beaucoup plus délicat d'annoncer aux militants présents qu'ils ne sont plus membres d'une fédération dans laquelle ils se sont investis. Sans parler des psycho-drames prévisibles dans certains départements : comment un président de section pourra-t-il annoncer à des militants avec lesquels il travaille parfois depuis plus de vingt ans qu'ils devront partir?

Comme dans un méchant divorce, les parties en sont réduites aux considérations les plus médio-cres : le SNES vient de s'assurer que son patrimoine immobilier que son patrimoine immobilier un immeuble et un étage de bureaux dans le septieme arrondissement à Paris – et les cotisations versées par ses adhérents a'étaient pas menacés. En province, en revanche, le syndicat est souvent logé dans des locaux alloués par les mairies à la FEN oui les nétrocède mairies à la FEN, qui les rétrocède au SNES. Pour en arriver là, la bataille avait été acharnée, mais

351 000 adhérents, dont la moitié est affiliée par l'intermédiaire du SNI-PEGC. brève. Jeudi 23 avril, un mois après la rocambolesque affaire de la lettre, la commission des conflits brève. Jeudi 23 avril, un mois après la rocambolesque affaire de la lettre, la commission des conflits de la fédération adopte, par treize voix contre douze, un avis stipulant que le SNES et le SNEP, appartenant à la tendance Unité et action, avaient a rompu le lien qui les unissalt à la FENs (le Monde du 25 avril). Londi 27 avril, le bureau fédéral national appronve l'avis de la commission des conflits et indique que les deux syndicats. l'avis de la commission des contits et indique que les deux syndicats qui représentent les enseignants des collèges et des lycées oût manifesté leur refus d'« adhérer aux statuts de la FEN, à son règlement intérieur et à la définition du pacte fédéral » (le Monde du 29 avril).

Même s'il envisage la rupture, le Syndicat national des enseignements du second degré pourrait bien tenter quelque éciat, mercredi 6 mai, pour éviter la scission. Ainsi, il pourrait intenter une action en justice, car aucune des instances de la FEN n'aurait, selon instances de la FÉN n'aurait, selon lui, compétence pour prononcer une exclusion. Cette défense a une logique : le SNES redoute de devoir couper le cordon ombilical avec la FEN, car il devrait se constituer en syndicat autonome, ce qui réduirait singulièrement son champ d'action.

La FEN, quant à elle, demeure une puissance, même ponctionnée des effectifs du SNES et du SNEP. Mais la fédération enseignante garde encore, en son sein,

garde encore, en son sein, des oppositions. Certaines sont récentes son quatrième syndicat en nombre d'adhérents, le SNE-TAA (enseignement technique), a quitté, en 1991, la majorité Unité, indépendance et démocratie pour créer un nouveau courant, baptisé Autrement. La FEN devra aussi faire face à l'érosion du nombre de ses adhérents. Le SNI-PEGC, son principal pilier, a perdu huit points aux élections professionnelles (*le Monde* du 9 avril). Libéré de la tendance communiste, il pourrait, très vite, passer à l'offensive et proposer la création d'un nouveau syndicat enseignant, d'obédience socialiste, de la maternelle à la ter-

MICHÈLE AULAGNON

### Une « nébuleuse » de 47 syndicats

Composée de quarante-sept syndicats regroupés en quatre tendances, la Fédération de l'éducation nationale, malgré une perte de cent cinquanté mille adhérents au cours de la décennie 80, restait - avant les exclusions du SNES et du SNEP - le premier syndicat enselgnant, la première organisation de la fonction publique et le quatrième syndicat français. La chute de ses adhérents a été moindre que celle subie par les autres syndicats. Les enseignants restent parmi les salariés les plus syndiques, puisque près d'un sur trois verse une cotisation à une organisation, contre à peine 10 % pour l'ensemble des

La Fédération de l'éducation nationale a en outre tissé autour d'elle une nébuleuse d'institu-

tions, parfois qualifiée d'aempire FEN». Ces organismes, dirigés par d'anciens responsables, sont pour la plupart regroupés dans le Comité de coordination des œuvres mutualistes et coopératives de l'éducation nationale (CECOM-CEN), créé en 1972.

Leurs activités sont multiples, couvrant à la fois les transports scolaires, les activités d'éveil et de loisirs, les sports, les arts. l'édition, l'aide sociale, les mutuelles, les assurances... jusqu'à la vente par correspondance. Ainsi, la Mutuelle générale de l'éducation nationals (MGEN) affiche plus de deux millions de cotisants et la Lique de l'enseignement annonce 3,5 millions d'adhérents.

JUSTICE

Une décision du tribunal administratif de Nancy

### Une jeune femme obèse pourra intégrer l'administration de La Poste

NANCY

de notre correspondante

En 1988, Odile W. une jeune femme de vingt-cinq ans, qui habite à Ecurey-en-Verdunois, dans la Meuse, passe le concours de préposé des postes, organisé à Bar-le-Duc, Les PTT recurant 2 385 préposès, et Odile figurant à la 2 887° place, la jeune femme est, avisée qu'elle figure sur la liste d'attente. Mais bientôt, la bonne nouvelle arrive : elle est convoquée à Paris pour la visite médicale 1 à. Paris pour la visite médicale. Làbas, déception. Odile est trop grosse. A l'époque, elle pesait 115 kilos. Les médecins lui annon-cent que si elle veut être engagée, elle devra perdre 20 kilos en trois

kilos en trop. En acut 1991, la balance accuse 91 kilos. Mais c'est encore trop. Le médecin la déclare définitivement inapte. Odile refuse de se soumettre et elle va devant le tribunal administratif de Nancy tribunal administratif de Nancy demander l'annulation de la décision du ministre. Par la décision des juges, Odile vient d'obtenir gain de cause. « Il ressort des pièces du dossier, écrivent les juges nancéens, que le ministre des Postes a refusé de nommer l'intéressée en se fondant sur l'inaptitude physique de celle ci, due à une surcharge pondérale importante. » Le tribunal note qu'Odile a perdu 25 kilos en quelques mois avant la décision attaques mois avant la décision attaquée. Et il ajoute : « Il n'est pas établi, en l'espèce, que la surcharge pondérale soit incompatible avec les obligations du service public de pré-posé». Odile a gagné.

MONIQUE RAUX

ing the equation of the set of the

and the second s

राक्षणकार अस्तु <del>। इ</del>के

\$4.00 m

t ≥m

- C Patrick Contraction

 $\frac{\partial u_{i}}{\partial x_{i}} = \frac{\partial u_{i}}{\partial x_{i}}$ 

र्वे किला क्षेत्र ६ म क्षित्र स्थित स्था

1.20 mg - 1.20 mg - 3

The state of the s

T. Santa and Santa 

Harry State of the Control of the Co

经存货的 网络克里

e in British of

THE RESIDENCE OF THE PARTY NAMED IN

A ...

المراجع كالمتابعة أراجتها

Appellate and appellate a

ALCOHOL: OFFICE

The supplementary of the com-

24. 34 Sec. 24

A Section of the sect

12 to 12 to 12 to 1

NAME OF STREET

Militing Street in it

twind silved to the

The day of the same

Specimen market and the second

The second secon

Note that

 $\sup_{t \in \mathbb{R}^{n}} \left( \| u_{t}^{(t)} - u_{t}^{(t)} \|_{L^{2}(\mathbb{R}^{n})} \right)^{\frac{1}{2}}$ 

No. 1 12 12 12 1

Section 1.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

La bataille fait rage autour des écoles rurales, opposant les adeptes des écoles à classe unique aux partisans des regroupements pédagogiques contractuels

### MONTLAUR (Aude) da notre envoyé spécial

NTRE Montlaur (460 habitants) et Serviès (245 habitants), voilà des années qu'on ne compte plus les qu'on ne compte plus les querelles de clocher et les peccadilles qu'on se confesse entre deux accolades. Entre garrigues et vignobles, les deux villages des Corbières ne pensent pas de même. Ici on joue au rugby, là au jeu à treize. Mais dans l'adversité, quand le cers – le vent d'ouest – souffle trop fort, quand l'eau vient à manquer ou quand une école disparaît et que tout semble dépenplé, la solidarité audoise reprend ses droits.

Alors, depuis un an, Serviès et

Alors, depuis un an, Serviès et Montaur ont conclu un pacte. Avec dix autres petites communes du Val de Dagne toutes aussi lasses de voir disparaître une à une les fragiles classes uniques à petits effectifs. ciasses uniques a petus enectus.
Cinq des douze communes avaient
déjà perdu leur école. En outre, une
seule école maternelle pouvait assurer la préscolarisation des enfants de
deux à cinq ans. Parents d'élèves,
casseignants dius se sont mis autour enseignants, élus se sont mis autour d'une même table pour «penser» l'avenir de la centaine d'écoliers du pays et constituer un «bassin d'écoles».

d'écoles».

Bien sûr, il y eut moult palabres et déchirements. Mais au bout du compte, deux pôles scolaires ont été définis. Montiaur a gardé ses deux classes primaires (CP et CM2) et, sa classe maternelle. Serviès accueille désormais deux classes de primaire (un double niveau CE1-CE2, un CM1) et dans une annexe, une toute nouvelle classe maternelle, qui permet de préscolariser autant de 2-5 ans qu'en milieu urbain (83 %).

### . Un contrat ..... sur, cinq ans

«Ca devenait ridicule et inutile de défiler derrière nos pancartes», explique M. Marcel Raynaud, conseiller général (PS) du canton de Lagrasse, qui englobe le bassin d'écoles du Val de Dagne. « Alors, tout le monde a joué cartes sur table », poursuit M. Paul Flory, inspecteur d'académie: les douze communes se sont regroupées au sein d'un syndicat regroupées au sein d'un syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) et partagent les frais de fonctionnement du bassin au prorata de leurs habitants; le conseil général a accordé subventions et garanties d'emprunt pour rénover et aménager les locaux subsistants ; en contrepar-

tie, l'inspection académique s'est engagée à maintenir sur le bassin sept instituteurs, dont un spéciale-ment affecté au soutien des élèves, sous réserve d'une «fourchette» sta-ble des effectifs.

Pour sceller le pacte, un contrat a été signé pour cinq ans. Une cantine a été aménagée dans l'école de Mont-laur, une vaste bâtisse à la Jules laur, une vaste bâtisse à la Jules Ferry. Seize parents seulement s'étaient déclares prêts à y envoyer leurs enfants. Ils sont aujourd'hui plus d'une quarantaine. Une cuisinière a été embauchée. Un emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles (ASEM) a été créé. Les transports scolaires se sont organisés. Un chauffeur supplémentaire a été recruté.

### La « mission Mauger •

Dans le même temps, des moyens pédagogiques, informatiques, ont été mis en commun. Un contrat d'amépeuagogaques, informatiques, out et uns en commun. Un contrat d'aménagement du temps de l'enfant a été conchi avec la direction départementale de la jeunesse et des sports et permet aux enfants de faire un peu plus de sport. Des activités d'arts plastiques ont été lancées, et, ironie du sort, ont fait se rouvrir, deux fois par semaine, la petite école d'Arquettes-en-Val, transformée en atelier délocalisé. Un projet de bibbiothèque centre documentaire est à l'étude pour la rentrée prochaine. Quant à l'implantation géographique des niveaux, elle n'est pas figer et peut être modifiée, chaque année, en conseil d'école, afin de limiter les temps de transport pour les enfants.

« Indéniablement, soulignent deux

temps de transport pour les enfants.

« Indéniablement, soulignent deux enseignants, nous travaillons plus facilement ainsi. Avec une quinzaine d'élèves de même niveau d'études, nous pouvons travailler en trois ou quarre petits groupes plus homogènes. Et 'nous pouvons décloisonner la classe d'autant plus facilement que nous avons la chance d'avoir un poste d'instituteur pour le soutien». Tous ne l'ont pas. Un esprit «chub» s'est développé chez les élèves, autrefois dispersés. Foin des vieilles querelles d'adultes entre villages. Et l'an dernier, l'école de Val-de-Dagne-Mont-laur a remporté d'un seul élan, les championnats de France scolaires minimes de rugby mixte... minimes de rugby mixte...

Avec trois bassins d'ecoles crees récement, l'Aude a joué au mieux la carte de la contractualisation entre Etat et collectivités locales. Or c'est précisément sur ce terrain-là que planchent actuellement sept départements « pilotes » choisis par

# 

M. Pierre Mauger, qui a été chargé par le ministère d'étudier les mesures à prendre pour stabiliser le réseau des écoles rurales (1).

M. Mauger, ancien instituteur en classe unique lui-même, anime depuis septembre 1989 deux groupes de travail sur la question : une mission interne à l'éducation nationale ainsi qu'un groupe interministériel réunissant outre le ministère de l'éducation nationale, l'agriculture, l'éducation nationale, l'agriculture, l'intérieur et l'aménagement du territoire. «L'école de la Troisième République, explique-t-il d'une voie rocalleuse, a été merveilleuse. Mais à l'époque, le rôle de l'école primaire consistait à préparer les erfants à rentrer directement dans la vie active. Aujourd'hui, tout a changé. L'école primaire n'est plus une fin en soi. Il s'agit de préparer les élèves à une poursuite d'études qui, de toutes manières, ne s'effectuera que rarement en milieu rural.»

M. Mauger a donc défini ses objectifs, qu'il concilie dans un dou-ble argumentaire. Argument pédagogique tout d'abord : il s'agit de regrouper les petites écoles « afin de metire en place des unités à trois classes pour les écoles maternelles et élémentaires» et ainsi de « répondre aux exigences de la loi d'orientation de juillet 1989 instaurant notamment les cycles à l'école ». Argument struc-turel ensuite : «L'école peut et doit participer à la dynamique d'organisa-tion du territoire. Son organisation est logique: bassin d'écoles, comportant un ou deux pôles à trois classes, secteurs de collèges, districts de lycées correspondant le plus souvent aux bassins d'emploi.»

Estimant que « toute mesure cen-tralisée serait mal perçue et ineffi-cace », la mission Mauger a rejeté l'idée de concocter un rapport (« trop parisien») et a procédé de manière pragmatique pour expérimenter «sa» méthode (2): 1. Réalisation dans chaque département d'une étude économique et démographique prospective. 2. Définition du réseau scolaire départemental souhaitable, scolaire departemental sounatable, « où doivent être associés parents et enseignants ». 3. Négociation dépar-tementale entre étus, autorités académiques, partenaires syndicaux et associatifs afin d'aboutir à un accord contractualisé pour une période de trois ans renouvelable.

La méthode sied déjà à bon nombre de collectivités locales, com-munes ou conseils régionaux. Et munes ou conseils regionaux. Et M. Jean-Pierre Raffarin, président du conseil régional de Poitou-Charentes, a même été jusqu'à proposer au recteur de Poitiers de subventionner à hauteur de 50 % les postes d'instituteurs maintenus par l'État d'instituteurs maintenus par l'Etat.

Outre qu'elle ne cache pas ses (« atténuer les mouvements d'opi-nion» et « faciliter la gestion des avantages pour les p emplois»), la méthode préconisée présente l'avantage d'être en zone rurale en cohérence sur le papier avec la conception attendue de schémas départementaux de services publics en milieu rural dont le Comité interministériel d'aménagement du territoire (CIAT) a arrêté le principe le 28 novembre 1991.

La méthode a cependant dérouté plus d'un ardent défenseur de l'école rurale. Et provoque queiques confusions. Réunies en colloque dans la

Vienne les 4 et 5 avril dernier, une trentaine d'associations de défense et de promotion de l'école rurale, à peine fédérées, emboitaient le pas entre autres à la Fédération nationale entre autres à la Fédération nationale des maires ruraux, circonspecte. Comme un seul homme, elles traient à boulets rouges sur le «rapport Mauger» et clouaient au pilori l'argumentaire pédagogique qui sigmatisait les mauvaises performances des élèves issus des écoles à classe unique.

Fortes d'une étude menée par... les Fortes d'une étude mence par... les services mêmes du ministère (la direction de l'évaluation et de la prospective), ces associations soulignaient que « les élèves qui ont fréquenté une classe unique redoublent moins le CP et parviennent en mouenne, au même áge moins le CP et parviennent en sixième, en moyenne, au même bge que l'ensemble des élèves » et que « la proportion d'élèves scolarisés en classe unique qui a suivi un cursus élémen-taire normal est la même (68 %) que pour les élèves des autres écoles, et ce malgré un recrutement socio-culturel en movenne alus modesse dans les en moyenne plus modeste dans les classes uniques » (3).

ciasses uniques » (3).

« C'est vrai, reconnaît aujourd'hui
M. Mauger, mais uniquement pour
les apprentissages de base. En
revanche, les petits effectifs sont
néfastes pour la formation de la personnalité, la capacité à s'intégrer à un
groupe, la maîtrise d'un environnement diversifié, où évoluent plusieurs
enveignants-comme en collège, » enseignants, comme en collège.

### Excès de zèle

Quoique contraignante au regard des transports scolaires (4), la notion de regroupement pédagogique ne semble cependant pas révolter les enseignants eux-mêmes. Un récent colloque de la Fédération de l'éducation nationale (FEN) en Corrèze, particulièrement touchée par la désertification en milieu rural, insistait ainsi pour que « soient réuntes les tait ainsi pour que « soient réunies les conditions de création de nouveaux regroupements pédagogiques inter-communaux et de maternelles intercommunales.».

« Cette idée de regroupement, explique M. Mauger, a accompagné chronologiquement la démarche des « usagers » du service public éducatif « usagers » du service public éducatif d'il y a dix ans, devenus entre-temps « consommateurs » de services : Can-tines, garderies, installations spor-tives, etc. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on pense, mon intention n'est pas d'envoyer tous les ruraux à la ville! Je pense juste que le monde rural peut se stabiliser en se recom-posant autour des bourgs-centres de posani autour des bourgs-centres de quatre ou cinq cents habitants. Mieux vaut, à mon avis, vivre ensemble que mourir seul! Cela aussi illustre une défense de la ruralité!»

Au SNI-PEGC, on remarque juste que « le système Mauger – système étrange où aucun écrit n'est officiel – a tendance à systématiser à outrance». Force est de constater que certains relais académiques zélés ont pris au pied de la lettre les recom-

mandations du chargé de mission de la Rue de Grenelle en avançant les emissions nouvelles » de l'école, opéant de facto quelques regroupements aforcés » a C'est une erreur », convient M. Mauger, qui prone avant tout la concertation locale.

« Je ne suis pas contre les classes uniques, insiste-t-il. Dans certains endroits, on ne peut pas faire autre-ment que de les garder, si les condi-tions matérielles l'imposent et si les effectifs le justifient ». C'est essentiellement le cas pour les écoles situées en zone de montagne, où il semble aberrant de vouloir à tout prix effectuer des regroupements sans tenir compte des conditions climatiques et routières locales (le Monde du 2 avril). «Encore faudrait-il compta-biliser les enfants agés de moins de cinq ans dans les effectifs de ces cinq ans aans les ejectifs de ces classes uniques, puisqu'ils foni partie d'un cycle à part entière!», s'insurge Mª Michèle Faure, responsable du Collectif Ecole 05, dans les Hautes-Alpes. Ce que ne font pas générale-ment les inspections académiques, qui contribuent à hâter le processus suppression des écoles à classe unique en sous-estimant le « vivier »

Dans son rapport d'information déposé le 15 avril à l'Assemblée nationale, la mission sur la situation du monde rural et les perspectives d'avenir de l'espace rural insiste d'ailleurs sur la nécessaire souplesse à mettre en œuvre pour enrayer la désertification des zones rurales fragiles : contractualisation, maintien des classes uniques «partout où la situation géographique le justifie», accueil des enfants à partir de trois ans au sein de ces classes... Elle insiste également sur la nécessité d'étendre à l'éducation nationale d'etendre a l'education nationaire pour la prochaine rentrée le mora-toire appliqué depuis novembre 1991 à l'ensemble des suppressions de services publics sur ordre du premier ministre, M= Edith Cresson. Etant entendu qu'aux yeux de la mission, ce sont en bout de chaîne les classes à petits effectifs qui pâtissent naturellement des suppressions de postes (5).

### JEAN-MICHEL DUMAY

(1) Aveyron, Corse, Dordogne, Drôme, andeloupe, Mayenne et Vosges. (2) La « mission Mauger » recense ctuellement pour édition plusieurs opéraparaitre à la rentrée prochaine.

(3) « Les petits établissements sco-laires », par Françoise Œuvrard. Educa-tion et formations, octobre-décembre 1990.

(4) Les conseils généraux, organisateurs des transports scolaires, dénoncent par ail-leurs l'accroissement des transferts de charges induits par les regroupements créés après les lois de décentralisation. (5) En déput de l'instauration depuis la renirée 1991 d'« un eoofficient correcteur de ruralité » dans l'attribution départementale de postes d'instituteurs.

### REPÈRES

Deux mille jeunes européens, scola-risés dans l'enseignement agricole, seront rassemblés du 7 au 10 mai à Strasbourg-Erstein à l'occasion du premier Salon européen de l'enselgnement agricola, point d'orgue du programme Européa de fornation et d'accès à l'amploi en milleu rural. Européa prend appui sur les programmes communautaires Petra, Lingua, Erasmus et Eurofor et a été marqué symboliquement par un relais sportif de sapt mois convergeant vers Strasbourg. Lleu d'échanges et d'exposition, le Salon deix maters et d'exposition, le Salon deix maters et d'exposition de la contraction de la contractio

doit mettre en avant les e métiers verts de demain » et sensibiliser les entreprises et les collectivités locales aux projets de développe-ment générés par les établissements d'enseignement agricole. Renseignements : (1) 49-55-57-18.

GESTION. Habituellement plus enclins à débattre de la finalité de leur discipline et non de son histeur discipline et non de soit instante, les «gestionneires» de l'Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP) organisent les 19 et 20 mai un colloque sur l'histoire et l'épisté-un colloque sur l'histoire et l'épisté-un les idea calendes de gestion un conoque sur l'instolle et l'observe mologie des sciences de gestion. Par une démarche de type plutôt universitaire, les organisateurs du colloque n'entendant pas brosser un panorama historique des différentes disciplines qui constituent communément la gestion (comptabilité, finance, marketing ou stratégie), mais souhaitent définir le démarche sociologique qui a amené ces disciplines à se développer

ESCP: 79, avenue de la République 75011 Paris. Rens.: (1) 49-23-20-97 ou 49-54-21-56.

POLYTECHNIQUE. Le nombre de places au concours de l'École polytechnique est fixé à 400 pour l'année 1992, par le ministre de la défense. En 1991, 390 élèves fran-

ENSEIGNEMENT AGRICOLE. cais avaient été admis dans cet éta-blissement.

SPORT SCOLAIRE. L'Union nationale des sports scolaires (UNSS) (800 000 licenciés en France), qui gère la pratique sportive volontaire dans le prolongement des heures d'éducation physique et sportive obligatoires de la sixième à la terminale, organise du 2 au 8 juil-let à Caen les premiers Jeux eurolet a caen les premiers Jeux euro-péens du sport scolaire. Soutenus par la Communauté européenne, ces Jeux ressembleront 4 000 jeunes de 14 à 16 ans issus de 28 pays européens et de 5 pays non euro-péens membres de la Fédération internationale du sport scolaire. Les perticipents mesureront leurs talents perticipants mesureront leurs talents en athlétisme, gymnastique, natetion, basket-ball, football, handball et volley-ball. Cas premiers Jeux européens seront précédés du 24 au 30 juin des traditionnels Jeux nationaux de l'UNSS auxquels participent 8 000 jeunes (benjamins de 11 à 13 ans et minimes de 14 et 15 ans)

UNSS: 13, rue Saint-Lazare. 75009 Paris. Tél.: (1) 42-81-55-11.

THÉATRE LYCÉEN. La ville de La Roche-sur-Yon accueille du 7 au 10 mai le Festival international de théâtre lycéan francophone, orga-nisé par l'association Vents et marées. Cette manifestation s'inscrit dans le cadra du Printemps théâtral, qui rassemble chaque année en Vendée, decuis 1982, des comédiens professionnels, des élèves et professeurs des lycées et collèges. Ouvert aux lycéens de toutes nationalités syant en comunu la biatidne de l'art diamatique et de la langue française, ce festival propose des spectacles de lycéens et des ateliers de formation

Vents et marées. Tél. : 51-36-09-60.

TV Campus cherche de nouveaux actionnaires

Le groupe Hachette, principal actionnaire, souhaite se désengager de la chaîne privée étudiante Après une année de réflexion, TV capital de TV Campus ne signifient

EPUIS la rentrée universi-taire, un zèbre aux rayures multicolores gambade sur les campus. L'animal aurait une prédilection pour les files d'attente des restaurants univer-sitaires. Il a aussi été signalé dans cer-tains halls d'entrée, couloirs et esca-liers des miversités. Pourtant, moins liers des universités. Pourtant, moins de six mois après son apparition, la mascotte de la chaîne privée TV Campus a perdu son entrain. Car la chaîne thématique diffusée par câble dans les établissements d'enseignement supérieur est sur le point de hanger de propriétaire. Multimédia changer de proprietaire, muntmedia Beaujon (MMB) Développement, principal actionnaire, société dirigée par M. Arnaud Lagardère, fils du PDG de Matra-Hachette, M. Jean-Luc Lagardère, envisage de céder ses

Les clips ne peuvent-ils pas côtoyer les thèses? Ou MMB Développement est-elle désormais très réticente aux activités audiovisuelles? Le groupe multimédia Hachette a en effet annoncé, jeudi 30 avril, un déficit record de 1,931 milliard de francs, causé par la faillite de La Cinq. Lo coût total de La Cinq pour Hachette aura été de 3,5 milliards de francs.

M. Marc Meyer, directeur de MMB Développement, indique que scolaire les changements annoncés dans le privés.

pas, pour le groupe, un refus de l'op-tion audiovisuelle. Mais, du fait de la fusion, annoncée mardi 5 avril, entre Hachette et Matra, «TV Campus n'est plus, pour nous, une activité strategique. Néanmoins, ce produit reste appelé à se développers. Car l'idée serait, selon lui, astucieuse.

### Raisons stratégiques

Conçue par des etudiants de Dauphine, mise en place dès 1988 sur le site de l'université Paris-IX, TV Campus séduit M. Arnaud Lagardère. Un marche constitué par 1,2 million d'étudiants, prévoit-il, devrait attirer les annonceurs, publics et privés. TV Campus compléterait ainsi les traditionnels moyens de toucher les étudiants : entre les petites annonces et les suppléments de la presse écrite, les salons et les forums, les évènements sponsorises et les «campus managers», une place se dessine pour une chaîne thématique. Mais pour que l'opération soit rentable, elle doit être d'envergure. La diffusion devrait, à terme, toucher 900 000 étudiants et être assurée sur 150 sites d'enseignement supérieur - universités, centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) et établissements

Campus devient opérationnelle à la rentrée universitaire 1991. Aujour-d'hui, le réseau touche 89 établissements, soit 400 000 étudiants. La phase d'équipement est coûteuse, cha-que site représentant 100 000 francs d'investissement. Les résultats financiers sont à l'image de ce développe-ment : 11 millions de francs de dépenses comprenant l'équipement des sites et la production d'émissions

es sites et la production d'emissions - 120 000 francs chacune. Quant aux recettes publicitaires, elles devraient atteindre 6 millions de francs à la fin de l'année universitaire. L'équilibre devrait être atteint fin 1993. «TV Campus est encore dans une

phase de développement », précise M. Jean-Louis Guillaud, qui drige la chaîne. L'ancien dirigeant de l'agence France-Presse (AFP), ancien PDG de TF1 de 1978 à 1981, tient à mettre par terme à toutes les cumeus. un terme à toutes les rumeurs.
«MMB Développement souhaite se désengager de TV Campus pour des raisons stratėgiques. »;

MMB Développement cherche à ceder les 80 % du capital de TV Cam-pus qu'elle détient. Plusieurs solutions sont envisagées, de la cession au partenariat avec de nouveaux opérateurs. «Le concept doit toutefois ètre affiné, indique M. Meyer, car le retourne-ment du marché publicitaire oblige à chercher de nouveaux débouches.

Ainsi, TV Campus peut devenir un outil de communication pour les uni-versités. Avec de faibles mises de fonds, de 50 000 à 100 000 francs, elles pourraient communiquer avec leurs étudiants, et entre elles, puisque le réseau est national.»

En attendant cette modification de capital, le zèbre « avec un éclat jaune dans le regard » continuera d'apparaître sur les sites universitaires. Et s'il disparaît dans la nature fin mai, c'est parce qu'il bénéficie des vacances universitaires...

MICHÈLE AULAGNON

Une soirée-débat du Centre Galilée Le désespoir

— (Publicitė) —

des professeurs avec Alain Finkielkraut

Mercredi 13 mai à 18 h 30 Amphithéâtre Turgot La Sorbonne 17, rue de la Sorbonne

Renseignements: 40-15-92-69.

... : <sup>186</sup>

### BILLET

### Duel aérien

La France vient de dénoncer l'accord conclu avec les Etats-Unis en 1946 sur la desserte aérienne entre les deux pays. M. Roland Dumas. ministre des affaires étrangères a annoncé cette décision au gouvernement américain, dans soirée du mardi 5 mai. Les Français disposent d'un an pour renégocier des règles plus équilibrées qui protègent mieux leur pavillon.

La rupture était attendue. Depuis le début de l'année, les négociations entre les deux administrations sur le programme d'été donnaient lieu à un véritable dialogue de sourds. Les Américains réclamaient une augmentation de 44 % de la capacité de leurs compagnies vers Paris. La France ne voulait pas aller au-delà de 15 % compte tenu des prévisions de trafic. Dans l'attente d'un nouvel accord. la France a finalement décidé de concéder une augmentation de 30 % par rapport à l'année passée, ce qui correspond aux demières demandes de la partie adverse La capacité des transporteurs américains passera donc de 1 900 000 sièges, l'année dernière à la même époque, à 2 450 000 sièges. Cette augmentation vise à « parvenii dans de honnes conditions à l'élaboration d'un nouvel accord », notent les pouvoirs publics français. Et probablement à éviter d'éventuelles mesures de rétorsion à l'encontre d'Air

Le gouvernement français souhaite aujourd'hui arriver à «un développement maîtrisé du américain » I 'accord conclu en 1946 «n'est manifestement plus adapté à la situation actuelle », estime-t-il. A cette époque, on ne comptait que deux compagnies américaines, Pan Am et TWA, desservant uniquement la ligne Paris-New-York, avec en face Air France, Aujourd'hui, huit transporteurs américains - dont deux sont sous la protection de la loi des faillites, - contre deux français (Air France et AOM-Minerve), exploitent un marché de plus de trois millions de passagers par an. Depuis 1984, la part de l'offre américaine des sièges n'a cessé de croître avec l'arrivée de nouvelles compagnies. Elle est passée de 56 % à environ 70 % aujourd'hui. Un seuil qui n'est plus acceptable pour la France. Confrontés à des difficultés sur leur marché intérieur, les Américains se livrent à une querre tarifaire au-dessus de

l'Atlantique afin de gagner des parts de marché. Les Français souhaitent aujourd'hui arriver à un accord à l'image de celui obtenu par le Royaume-Uni, qui a offert en 1976 des règles plus avantageuses pour son pavillon. ils souheiteraient desservir un plus grand nombre de villes américaines et fixer pour chaque route un plafond à l'offre de leurs concurrents d'outre-Atlantique.

**MARTINE LARONCHE** 

 Rechute du marché automobile en avril. - Après un bon premier tri-mestre, le marché automobile français a rechuté en avril, avec une baisse de 5 % des immatriculations (par rapport à avril 1991), mais les constructeurs espèrent bénéficier dans les mois prochains du lancement de nouveaux modèles et de l'abaissement du taux de TVA. La diminution de 22 % à 18,6 % de ce taux, qui se traduit par une baisse moyenne du prix des voitures de l'ordre de 2,8 %, ne devrait faire sentir un effet positif significatif sur les ventes qu'à partir du mois de mai. Les constructeurs français continuent à détenir plus de 60 % du marché national alors que l'année 1991 avait été plus favorable aux étrangères. Renault tire mieux son épingle du jeu que le groupe privé PSA (Peugeot et Citročn)

### **ECONOMIE**

### La fusion entre Matra et Hachette

### Trois étapes pour garder le pouvoir

L'assemblée générale d'Hachette devra approuver le 18 juin un plan de recapitalisation de 2,8 milliards de francs, première étape du projet de M. Jean-Luc Lagardère pour fusionner Matra et Hachette.

Le PDG des deux sociétés compte garder le pouvoir dans le nouvel ensemble - structuré en neuf filiales par « métiers » gràce à une société en commandite par actions dont il ne détiendrait plus qu'environ 10 %. Les partenaires financiers (BNP, Crédit lyonnais, GAN) ont approuvé cette opération imposée par l'échec financier de La Cinq.

La Bourse a salué cette opération en plaçant les titres Matra, MMB et Hachette en tête des hausses de la matinée du 6 mai.

Le schéma proposé par M. Lagardère - et qui doit donc recevoir l'aval des actionnaires minoritaires, des autorités de Bourse et l'avis des instances sociales avant d'entrer dans les faits, si possible en fin d'année se déroule en trois étapes : recapitalisation de Hachette, fusion avec Matra, simplification des structures du nouveau groupe, pour nasser de la nébuleuse de holdings en cascade à un organigramme en «rateau», avec neuf sociétés correspondant aux métiers d'un groupe aspirant à une place dans les dix premiers français.

### Seulement 10 % des actions

Première étape : injecter 2,8 milliards de francs dans affaibli par l'hémorragie des 3,55 milliards engloutis en deux 1990. ans dans La Cinq (le Monde daté prévues se décomposent en tions convertibles (les deux sont par le biais des droits de vote dou-

des fonds propres) et 1 300 millions de titres subordonnés à durée indéterminée ou TSDI (quasifonds propres). En parallèle-seront poursuivies les cessions d'actifs non stratégiques, pour un montant qui devrait atteindre les 1,6 milliard de francs prévus. La cession des 8,1 % détenus dans Rizzoli entre dans ce schéma (le Monde du 6 mai).

Deuxième étape : fusion de Matra et Hachette. Le nouvel ensemble coté en Bourse contrôlera neuf filiales correspondant chacune à un des quatre métiers de Hachette et des cinq métiers de Matra. Le groupe a vocation à contrôler ces neuf sociétés non cotées, mais celles-ci pourront avoir des partenaires. Ainsi, la branche presse s'appellera Hachette Filipacchi Presse et sera contrôlée à 66 % par Matra-Hachette et à 34 % par M. Daniel Filipacchi. Ce dernier cédera en échange de ces parts et d'une somme non dévoilée les 35 % de Martis qu'il détenait et les 9.26 % de FEP, c'est-à-dire du groupe de presse de Hachette qu'il vient d'acquérir auprès de Rizzoli.

De même, la branche télécommunications pourrait conclure « dans les semaines qui viennent » un accord avec un « grand mondial » du secteur. Avec plus de 50 000 salariés dans le monde, 53 milliards de francs de chiffre d'affaires, 12,8 milliards de fonds propres, 6 milliards d'endettement net, selon ses calcuis, le groupe ainsi restructuré espère retrouver la croissance des bénéfices qui a fait défaut à ses deux moitiés dernièrement : après avoir culminé à plus de 600 millions de francs en 1989 et 1990, les bénéfices de Matra ont chuté à 252 millions en 1991, les pertes de Hachette attei-Hachette, pour rétablir un bilan gnant 1,93 milliard de francs après un bénéfice de 492 millions en

Reste la question du pouvoir 3-4 mai). Les émissions de titres dans ce groupe, troisième étape du pari de M. Lagardère. La formule 900 millions de francs d'actions d'une cascade de holdings qui lui ordinaires, 600 millions d'obliga- permet actuellement de contrôler,

ble et de pactes multiples, des sociétés dont le capital est apporté par d'autres, a montré ses limites en cas de grave échec comme celui de La Cinq. M. Lagardère a donc préféré opter pour un élagage, avec en haut de la pyramide une société en commandite par actions dont il serait le gérant commandité, avec une société de son groupe privé Ariil. Le holding de contrôle détiendrait en direct environ 43 % de Matra-Hachette mais la majorité des droits de vote, ainsi que la banque Arjil. Cette formule donne à M. Lagardère le management du groupe avec seulement environ 10 % des actions, une fois toutes

### Biens personnels

les estimations faites.

Reste à savoir quels seront le rôle et le pouvoir laissés aux financiers - le Crédit lyonnais, la BNP et le GAN, remerciés chaudement par M. Lagardère et invités à participer à un conseil de surveillance - ainsi qu'aux industriels étrangers (GEC on Daimler-Benz, «consultés») qui sont les partenaires actuels du groupe.

Pour parer aux critiques, le patron médiatique qu'est M. Jean-Luc Lagardère a déclaré engager tous ses biens personnels dans cette commandite. Cette formule lui permettra-t-elle aussi d'installer son fils Arnaud aux commandes? M. Lagardère n'a pas voulu répondre expressement, mais a rappelé son souhait antérieur.

MICHEL COLONNA D'ISTRIA

Suite de la première page

De ces deux techniques qui ne concèdent pas le moindre droit de vote, aux pourvoyeurs de fonds.
M. Lagardère a amplement profité.
Chez Hachette, il a ainsi engrangé
1,2 milliard de francs, auquel s'ajoutera 1,3 milliard de franc après l'angmentation de capital; et chez Matra,
15 milliard

Mais ces montages complexes ont des limites. Les circonstances l'exigent, le temps est donc venn d'appliquer la troisième recette, qui est structurelle. Elle consiste à abandonner, pour l'ensemble du groupe, le banal statut de société anonyme pour celui de société en commandite par actions. Ce statut a l'énorme avan-tage de désolidariser participation au capital et exercice du pouvoir. Les financiers, actionnaires majoritaires, acceptent de renoncer ainsi à leur pouvoir, mais le commandité -M. Lagardère en l'occurrence devient responsable sur ses biens pro-

Certes ces recettes ne peuvent s'ap-pliquer avec n'importe quel ingré-dient. Si M. Lagardère avait vendu dient. Si M. Lagardère avait vendu des savonnettes, peut-être aurait-il comu le même sort que bon nombre de ses collègues PDG débarqués de leurs fonctions par un conseil d'administration soucieux de l'intrêt des actionnaires. Mais on n'agit pas sans prendre de gants avec l'im des principaux industriels de la défense nationale et de la culture française...

D'autant que le gestionnaire a su développer ses affaires, depuis sa nomination en 1963 comme directeur général de Matra. Pressentant la baisse des budgets militaires, il a entrepris de diversifier Matra; avec le contratte de l'acceptant de l'acc basse des oudges minitaires, il a entrepris de diversifier Matra; avec bonheur, sur les secteurs dépendant étroitement des commandes de l'État (l'espace et partiellement les télécommunications); avec moins de succès, dans des secteurs plus grand public (l'informatique, l'horlogerie, les armes terrestres, l'équipement automobile, les transports urbains). Après des difficultés dans l'automobile, il engrange aujourd'hui des profits dans ce domaine grâce au succès de l'Espace distribuée par Renault. Les banquiers qui acceptent de renflouer le groupe sans exiger d'en tenir les rênes auraient peut-être été bien embarrassés s'il leur avait fallu assumer un rôle opérationnel. Quant à Hachette, il a pris en 1938 un virage vers l'international décisif pour son avenur, une aventure espagnole et surtout américaine révendiquée comme « le bon choix » par M. Lagardère, Reste à savoir si son dernier montage Reste à savoir si son dernier montage parviendra effectivement à redresser le groupe. Les analystes financiers sont pour le moins sceptiques. Pour des raisons il est vrai opposées. Si certains estiment qu'il sera difficile de rendre Hachette profitable, d'au-F. Bn. tres an contraire craignent pour l'ave-nir de Matra, dont ils redoutent à terme la vente per appartements. Il



... et la nouvelle

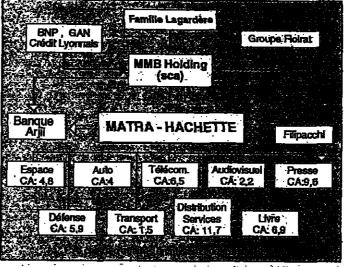

est vrai qu'il est difficile de croire que les actionnaires, minoritaires certes, mais néasmoins pussants de Matra, comme Daimler-Benz et la Matra, comme Daimler-Benz et la société britannique Gec, accepteront de suivre M. Lagardère sans demander de contre-partie. Ces « bons amis » — comme les qualifie le patron de Matra-Hachette — pourraient prendre une part plus importante dans certaines des filiales du groupe.

Aucune structure, gussi astuciouse Aucune structure, aussi astucieuse soit-elle, ne permettra de rendre bénéficiaires des sociétés qui ne le sont pas actuellement. On a peine à croire que des synergies seront effectivement dégagées par le regroupement: certes, comme le martèle M. Lagardère, un groupe, devenu plus puissant, est aussi plus crédible, auprès de clients étrangers en particulier. Il est visiblement fasciné par le conglomérat que constitue General Electric. Mais, dans la mesure où peu de ces fameuses synergies sont actuellement mises en œuvre dans le seul lement mises en œuvre dans le seul

gérées très indépendamment les unes des autres, on voit mai pourquoi activités aussi éloignées que celles de Matra et d'Hachette. Qu'y a-t-il de commun entre un missie et un magazine féminia? A moins d'évoquer le «capital relationnel» d.Hachette, comme le fait le nouvei homme fort du pôle industriel, M. Frédéric d'Allest

On peut donc s'interroger sur le fait que la mise en commun de l'en-semble dégage davantage de plus-values que chaque société prise indivi-duellement. En revanche, comme le dit M. Lagardère, utilisant une nouvelle expression à la mode, la nouvelle structure permettra de mieux faire circuler les cash-flows. C'est-àdire que des secteurs rentables pourront venir en aide à ceux qui ont besoin de financement. Aujourd'hui Matra vient au secours d'Hachette. Demain ce sera pent-être le contraire

**ANNIE KAHN** 

### l'Elysée - alors occupé par M. Valéry Giscard d'Estaing -

L'affaire se passe en décem-bre 1980. Depuis plusieurs mois, le titre Hachette fait l'objet d'importants mouvements boursiers. « Une main mystérieuse > ramasse les titres sytémetiquement. Cette main serait en fait une banque d'affaires, la Banque privée de gestion finan-cière (BPGF) dont le PDG, M. Jean-Luc Gendry, connaît bien le milieu de la communication. Sa banque détient déjà 10 % de la Compagnie euro-péenne de publication et 10 % d'Eurocom.

Le scénario, jamais confirmé, aurait été le suivant. La BPGF aurait agi pour le compte d'Ha-

vas, qui souhaitait donc prendre le contrôle de la célèbre maison d'édition. Une opération que aurait fait capoter tardivement, pour éviter « de donner des armes à ceux qui crieraient à l'étatisation d'Hachette ». C'est alors que M. Gendry, toujours sur les conseils de l'Elysée, aurait contacté le président de Matra. M. Jean-Luc Lagardère aurait eu quarante-huit heures pour prendre sa décision... et s'assurer ainsi le contrôle d'Hachette avec la par-

ticipation de M. Filipacchi.

### **FINANCES**

En raison de pertes importantes

Comment Hachette vint à Lagardère

### La société de Bourse Boscher est placée sous administration provisoire

sée. Devant le refus des action-naires minoritaires d'une liquidal'assemblée générale extraordinaire du 17 mars (le Monde du 19 mars). le conseil d'administration a, lundi 4 mai, obtenu du tribunal de commerce de Paris la nomination d'un administrateur provisoire.

Cette mesure semble avoir été prise en réaction aux pertes enregistrées par l'ex-agent de change depuis le début de l'année. Elles avoisineraient une quarantaine de millions de francs et seraient la conséquence de mauvaises prises de positions sur l'indice CAC 40. Pour M. Alain Boscher, c'est une l'oppose à la BNP. Seion lui, la banque a supprimé les activités rentables, en débauchant sa propre équipe de market makers (teneurs

La Banque nationale de Paris de marché). En déplorant n'avoir (BNP), principal actionnaire de la société de Bourse Boscher, s'est las-rant de la décision du tribunal de commerce, M. Boscher affirme n'avoir pas dit son dernier mot. « Sans être classée parmi les pre-mières sociétés de Bourse, cette excharge continue d'avoir une activité non négligeable », explique-t-il.

La BNP, actionnaire à 53 %, avait, de mauvaise grâce et à la demande du Trésor, épaulé cette société de Bourse en 1990. A la suite de spéculations malheureuses, notamment sur le titre Michelin, cette société avait perdu la totalité de ses fonds propres, soit 150 mil-tions de francs. Boulevard des Italiens, an siège de la BNP, on assure que toutes les mesures nécessaires seront prises afin que l'ensemble des créanciers et en particulier la clientèle ne supportent aucun pré-

### Battling Jean-Luc

La multimédiarque, héraut de la culture et du Top 50, a l'habitude des micros et des projecteurs : le marchand de missiles. l'art de l'attaque ; le fabricant de téléphones, la faculté de ne pas répondre aux questions embarrassantes. Toutes ces qualités, qui ont fait son entregent et le poids « politico-économique » de son groupe, Jean-Luc Lagardère les a déployées lors d'une conférence de presse qui tenait du show. Sur le ring, «Battling Jean-Luc p brode la métaphore sur la boxe. Paut-être ses déboires avec le Matra Racing l'ont-ils dégoûté du football et ne goûte-t-il plus les chevaux, auprès desquels il se consolait de son échec sur TF 1 ? Le

désastre de La Cinq - «le plus

sérieux revers de ma carrière» l'a «sonné»; il assume «pleinement et solitairement»; il se retrouve «un genou à terre» à l'êge où l'on se rapproche du

Mais il pense à ses copains, qui ne l'ont pas leissé tomber, son «père» Sylvain Floirat, son efrère » Daniel Filipacchi. Les banquiers nationalisés, au pre-mier rang du public, sont félicités de leur fidélité, invités sans doute à... passer l'éponge. Car Jean-Luc Lagardère n'est pas KO, il veut gegner le 12- round, pour «passer le mein dans une réussite complète». «Lève-toi, Arnaud», imme le père à son fils qui é na filme nes pa hoit fils qui « ne fume pes, ne boit pas, travaille beaucoup .

M. C. I.

Le Mouvement Français pour le Planning Familial lutte contre toutes les discriminations à l'encontre des femmes, pour le droit à l'information pour tous et la réduction des inégalités sociales.

Engagé dans l'action et la pratique de terrain, il compte dans ses objectifs la lutte contre toutes formes de violence. Il accueille et informe les femmes et les hommes sur toutes les questions de sexualité. Attaché au respect des droits des femmes. Il défend la place qui leur est Affactie au respect des droits des temmes, il defend la piace qui tent est due dans la vie professionnelle, politique et sociale et les lois essentielles que sont la contraception et l'avortement. Dans cette période où ce droit sait l'objet d'attaques diverses de la part d'opposants intégristes, le MFPF se doit d'être, plus que jamais, le défenseir.

de ces droits et acquis. L'assemblée générale de l'association départementale de Paris se nendra : le Mardi 19 Mai 1992 10, rue Vivienne, 75002 Paris à 19 heures. ROLLING THE PARTY OF THE PARTY

The second secon

à l'actor de mantre

y see to see

The state of

HENAGENIEN I

in the second se

R HO IN

 $\label{eq:continuous} |\mathcal{F}^{(n)}_{i}| = |\mathcal{F}^{(n)}_{i}| + |\mathcal{F}^{(n)}_{i}| + |\mathcal{F}^{(n)}_{i}| + |\mathcal{F}^{(n)}_{i}|$ 

COMMING.

+-- \*FE, <del>-</del>

Nichard Co

with the grant of the

Table 19 per section of the section

The state of 18,40. magazin dagas garaga ag

or St. . Start & St. Print.

CORP. OF SERVICE SPEED

Part of the second seco

The second secon

Tiener Tiener Tiener

Magnetic Control

Company of the control of the contro

China da Maria da Mar

27.0

Experience of the second

37

Z .--

Tracket .

Après de longs mois de négociations

### M. René Teulade donne son approbation à l'accord de maîtrise des dépenses de santé

M. René Teulade, ministre des affaires sociales, a donné son approbation, mardi 5 mai, à l'accord de maîtrise des dépenses de santé signé le 10 avril. Dans un premier temps, cet agrément entraîne, dès mercredi 6 mai, la majoration des honoraires des médecins généralistes, qui passent à 100 francs. Un projet de loi devrait être présenté à l'Assembiée nationale fin mai.

« Nous possédons à présent un acquis irréversible sur la voie de la maîtrise des dépenses de santé», a déclaré M. René Teulade en donnant officiellement son agrément à l'accord de maîtrise des dépenses de santé signé le 10 avril par trois caisses d'assurance-maladie -CNAMTS pour les salariés, CANAM pour les non-salariés, MSA pour le monde agricole - et par la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF). En décidant d'associer les signataires de cet accord à la rédaction d'un avant-projet de loi, M. Teulade avait d'abord essuyé le refus de la CSMF (le Monde du 2 mai).

La nouvelle traduction législative présentée lundi 4 mai aux signa-taires aura donc réussi à faire l'unanimité. Dans l'esprit de l'ac-

Les priorités de M. Laignel

Le transfert de l'ENA

à Strasbourg

ne sera pas

remis en cause

Le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de l'amé-nagement du territoire, M. André Laignel, a présenté mardi 5 mai les priorités de son action et les

mesures qu'il entend prendre pour « renforcer les chances des espaces

penalisés et veiller à ce que les prin-

pectés », « Mon objectif est d'essayer de combattre cette double absurdité, cette double exclusion, à savoir, d'un côté, la thrombose des grandes

agglomérations et, de l'autre, la désertification d'une partie de notre territoire rural», a-t-il déclaré.

M. Laignel s'est fixé six axes de

- amplifier l'impact des travaux

- préparer activement les futurs

contrats de Plan en coordonnant les priorités nationales et régionales avec les objectifs et les fonds euro-

développer la dimension internationale de l'aménagement, notamment à l'égard des pays de

l'Est et du Maghreb, et rechercher activement des investissements

étrangers en renforçant, notam-

ment en Asie, les moyens de la DATAR (Délégation à l'aménage-ment du territoire et à l'action

définir une politique spécifique en faveur de l'espace rural.
 Des « assises du monde rural »

seront organisées fin juin dans une dizaine de villes;

- concilier développement et protection des zones du littorale,

« où les contraintes économiques sont particulièrement fortes » :

mettre en place une véritable armature urbaine qui ne privilégie pas prioritairement dix ou douze

pas prioritairement dit du dute grandes métropoles. A ce sujet, M. Laignel a précisé qu'il était favorable à des « mesures plus contraignantes » pour que soient respectés les objectifs démographiques d'une croissance maîtrisée de l'Île-de-France, dans le cadre du feut authens d'interteur.

« Les décentralisations d'adminis-

«Les décentralisations d'adminis-trations ou d'organismes publics annocées par M= Cresson seront menées à leur terme » a ajouté M. Laignel, même si à la marge quelques ajustements sont opérés.» Le transfert de l'ENA à Strasbourg.

notamment, ne sera pas remis en cause, a t-il indiqué.

futur schéma directeur.

de prospective;

régionale);

**AMÉNAGEMENT** 

DU TERRITOIRE

ar ##.g

4 5 7 6

. - -

6.1 1.42

cord signé en février (le Monde du 29 février) entre la Caisse natio-29 fevrier) entre la Caisse natio-nale d'assurance-maladie et la CSMF, l'avant-projet de loi limite à un taux prévisionnel national de 7.09 % la croissance des rembour-sements engendrée en 1992 par les médecins libéraux. Localement, les différents partenaires - a responsa-tilitée. bilisés » - s'entendront sur le niveau de progression. Mais en cas de dépassement, un système de pénalités a été institué : les pratipénalités à été institue : les prati-ciens du secteur l (honoraires de la Sécurité sociale) verront baisser la prise en charge de leurs cotisations sociales; ceux qui pratiquent les honoraires libres (secteur 2) devront rétrocéder le trop-perçu. Ces derniers devront en outre effectuer 35 % de leurs actes au tarif conventionnel.

> « Amortisseur de crise»

En échange, les médecins généralistes voient, dès le 6 mai, le tarif de leurs consultations passer de 90 francs à 100 francs. Pour les spécialistes, la majoration de 130 francs à 140 francs de leurs honoraires entrera en vigueur le le juin. La Sécurité sociale devra supporter un effort financier de l'ordre de 2,2 milliards de francs en un an pour le seul rembourse-ment des honoraires (1,6 milliard en 1992), mais cet accord devrait générer, selon M. Teulade, « des économies en année pleine » et surtout « il mettra fin à l'amorce de cette médecine à deux vitesses qui s'installais insidieusement», précise le ministre. Prenant nour exemple les récentes émeutes aux Etats-Unis, M. Teulade s'est félicité d'avoir contribué, par cet accord, à l'amélioration de « cet amortisseur de crise irremplaçable qu'est notre système de protection sociale».

Le ministre a, en outre, souligné « le mérite » des partenaires : « C'est la première fois que la pro-fession médicale accepte l'existence d'objectifs économiques pour maîtriser les dépenses », a-t-il déclaré, rappelant que 80 % des dépenses médicales sont aujourd'hui l'objet d'accords de maîtrise dans leur évolution - contre seulement 5 % en 1982 et 50 % en (990. Reste que le texte doit encore faire l'objet d'un projet de loi qui, une fois présenté fin mai au conseil des ministres, devra résister au débat parlementaire. Mais, au-delà des critiques formulées par certains syndicats de médecins et des « amendements » d'ores et déjà annoncés par la CSMF, M. Teulade entend bien voir «*le Parlement prendre ses res*ponsabilités ».

**OLIVIER PIOT** 

### Priorité à la prévention de l'exclusion

### Le commissariat général au Plan installe une commission «cohésion sociale»

Une commission cohésion sociale et exclusion a été constituée au sein du ommissariat au Pian, à l'initiative du secrétaire d'Etat à l'intégration, M. Kofi Yamgnane, et du commissaire général au Plan, M. Jean-Baptiste de Foucauld. Placée le 23 avril sous la présidence de M. Bernard Fragonard, délégué interministériel chargé du revenu minimum d'insertion (RMI), cette commission travaillera dans le cadre des travaux préparatoires au XI Plan (1993-1997), dont les analyses seront examinées par le approche « régio Conseil économique et social culture française en janvier 1993.

Constituée notamment de représentante d'organisations syndicales et patronales, des collectivités terri-toriales ainsi que d'experts et res-ponsables d'associations, cette commission travaillera à définir « une politique d'action sociale globale préventive et pas seulement curative». Dans l'esprit du rapport «Exclus et exclusion» présenté le le avril dernier (le Monde du 2 avril), ses membres devront, selon M. Fragonard, concentrer leurs tréflexions sur plusieurs thèmes : « prévenir l'exclusion » dans l'enfance, l'école, les quartiers, l'entreprise; permettre de lut-ter contre les « effets excluants du chômage » et aider à améliorer chômage » et aider à améliorer a l'efficacité de l'intervention de l'Etat et des autres acteurs publics l'école publique ».

O. P. La CGT demande l'annulation de la Journée de l'Europe. - La CGT a demandé, mardi 5 mai, l'annulation de la campagne «A nous l'Europe» qui doit être organisée le 21 mai dans les écoles, estimant que le gouvernement « basoue l'une des caractéristiques fondamentales de la sonction publique française, l'indépendance de ses fonctionnaires ». L'Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF-CGT) et la Fédération CGT pour l'éducation, la recherche et la culture (FERC) « exigent » du

et sociaux ». Le commissariat géné-

ral au Plan a en outre annoncé la

création d'une autre commission consacrée à l'agriculture, l'alimen-

tation et le développement rural.

Présidée par M. Philippe Mangin, numéro un du Centre national des

jeunes agriculteurs (CNJA), elle est

chargée d'une triple mission : analyser les «conséquences de la nou-yelle donne européenne et interna-

tionale», proposer une « stratégie

d'adaptation du système alimentaire français » et préparer une approche « régionalisée » de l'agri-

### COMMUNICATION

Les bonnes feuilles de l'Afrique

### «Libertitres» fête son premier anniversaire

caine a vu le jour au Sénégal, il y a quelques jours, sous le titre les Echos, titre en vogue en Afrique francophone. Il devient difficile d'être original, tant les publications se sont multipliées. Après une tren-taine d'années d'étouffoir, les voix

Des journalistes français ont décidé d'exploiter cette matière, inégale mais intéressante, à la manière de Courrier international, l'hebdomadaire qui sélectionne les articles de la presse internationale. Libertitres, mensuel de vingt pages fabriqué à Montpellier, publie les meilleurs articles de cette presse africaine foisonnante, officielle ou privée. Depuis un an, environ centcinquante titres, en provenance des dix-huit pays francophones d'Afrique noire, sont «épluchés» par la rédaction de *Periscoop*, une agence multimédia spécialisée sur le conti-

nent noir et son agriculture. Commentaires politiques, reportages, articles économiques, faits divers, pages culturelles... le mensuel se veut éclectique. Inconvé-

Le dernier-né de la presse afri- nient inhérent à la formule : en raison des délais de fabrication, les articles ne «collent» pas à l'actualité brûlante. Mais ce n'est pas là l'objet de la publication. Les lecteurs l'ont compris, qui se recru-tent essentiellement chez les chercheurs, les étudiants et... les catholiques (pères blancs, jésuites, organisations non gouvernementales, etc.). Tiré à 2 000 exemplaires, Libertitres compte 500 abonnés, qui ont permis de «boucler» le premier budget annuel. Des discussions sont en cours pour une éventuelle vente au numéro.

> Libertitres participe aussi, à partir de mai, à une revue de presse télévisée, diffusée par TV5 Europe le deuxième mardi du mois.

► Libertitres, Parc scientifique Agropolis, 34980 Montpelliersur-Lez. Tél. 67-61-13-61; abonnement: 350 francs pour dix numéros à destination de l'Europe, 400 francs pour le reste du monde.

ÉTRANGER

Coup de pouce à la reprise

### La Grande-Bretagne baisse ses taux d'intérêt

En décident, mardi 5 mai, de baisser d'un demi-point son taux d'intervention sur le marché monétaire (le Monde du 5 mai) la Banque d'Angleterre peut donner un élan à une reprise encore timide - de l'économie. Dans un premier temps, cette décision va alléger la situation financière des nombreux foyers détenteurs de prêts hypothé-

LONDRES

de notre correspondant

Réclamée par le patronat et la plupart des économistes depuis la victoire des conservateurs aux élections législatives du 9 avril, la baisse des taux d'intérêt décidée mardi 5 mai par le chancelier de l'Echiquier, M. Norman Lamont, a été rendue possible par l'amélioration de la position de la livre au sein du système monétaire européen (SME) et sa récente appréciation par rapport à la monnaie alle-mande. Le taux d'intervention de la mance. Le taux o intervention de la Banque d'Angleterre sur le marché monétaire, répercuté par les banques, passe de 10,5 % à 10 %, soit le plus faible niveau depuis juin 1988, et cinq points de moins que le sommet de 15 % enregistré en octobre 1989. L'étart entre les taux entre les taux parties d'Anglet en le sant de la contre les taux entre les ta courts britannique et allemand - ramené à 0,25 point - n's jamais été aussi faible depuis onze ans.

Ce résultat entraîne un optimisme peut-être un peu forcé à Londres. Mais si la livre subit des

M. Lamont pourra toujours prendre une décision inverse et relever les taux, sans que cela présente un ris-que politique majeur, puisque l'échéance électorale est maintenant passée. Toujours est-il que le prepassée. Toujours est-il que le pre-mier ministre avait estimé il y a quelques jours que la victoire élec-torale remportée par le parti tory avait « débloqué » le chemin qui mêne à la reprise, ce que plusieurs indicateurs semblent attester. La livre sterling, faible et attaquée sur les marchés des changes avant les élections du 9 avril, s'est nettement redressée dennis.

### de stabilité politique

Malgré une grave récession. le gouvernement a d'autre part main-tenu la livre au sein des limites élargies de fluctuation du SME (6 %), renonçant ainsi à la tentation d'une dévaluation. La reconduction pour cinq ans d'une administration conservatrice fait que la Grande-Bretagne donne maintenant un peu l'impression d'une oasis de stabilité politique, au moment où bien des incertitudes pèsent sur l'Allemagne, les Etats-Unis ou même le Japon.

La baisse des taux d'intérêt devrait avoir pour effet d'accentuer ce mouvement, le gouvernement espérant que cette décision va favoriser la consommation des ménages et l'investissement de l'industrie. Elle intervient dans un climat que les économistes qualifient, avec prudence, de favorable. Les études récentes de la Confederation of British Industry (CBI), c'est-à-dire du patronat et de la chambre de com-merce, confirment la réalité d'une

INDICATEURS

FRANCE

• Production industrielle : baisse de 1 % au quatrième tri-mestre 1991. – La production industrielle mesurée par l'indice trimestriel de l'INSEE (dont le champ est plus large que celui de l'indice mensuell) s'est établie à 114,4 au quatrième trimestre 1991 après 115,5 au troisième trimestre (base 100 en 1985), soit une baisse de 1 %. En un an, la hausse est de 1 %. Le niveau record atteint au troisième trimestre de 1990 (115,8) par la production industrielle n'a toujours pas été retrouvé.

La baisse du taux d'intervention de la Banque d'Angleterre a été partiellement répercutée par les building societies (societés de construction), lesquelles accordent des prêts hypothécaires aux candidats à l'accession à la propriété. Halifax, la plus importante de ces institutions financières, a diminué son taux de 0.3 point (de 10.95 % à 10.65 %).

Cette mesure devrait constituer un ballon d'oxygène pour les déten-teurs de prêts (qui sont à taux variable), notamment pour quelque 380 000 Britanniques dont le montant de l'emprunt est supérieur à la valeur de leur habitation. Ce phénomène est particulièrement important en Grande-Bretagne, où 68 % des habitants sont propriétaires et où l'accession à la propriété est systématiquement encouragée.

LAURENT ZECCHINI

### Le rouble deviendrait convertible au 1ª août

Le rouble deviendra convertible le 1º août, a annoncé mardi 5 mai à Moscou M. Konstantin Kagaovsky, conseiller du premier vicepremier ministre de Russie, M. Egor Gaïdar; et représentant du gouvernement russe dans les négociations linancières internatio-nales. M. Gaïdar avait déjà annoncé à Washington le 28 avril lors de la réunion avec les ministres des finances du G 7 l'instaura-tion au 1º juillet d'un taux unique

A partir du le juillet, le rouble devrait donc flotter contre les autres monnaies. Le gouvernement russe espère qu'au cours du mois de juillet le rouble s'appréciera par rapport à son niveau actuel. «A compter du la août, nous comptons avoir un taux fixe et un rouble convertible sur la base de ce taux, avec une marge de fluctuation de 7.5 % à la hausse ou à la baisse (contre le dollar]», a expliqué M. Kagalovsky. Schon le responsable russe, un taux de 80 roubles pour 1 dollar (contre 120 actuelle-ment) serait « réaliste ». — (AFP.)

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

### Renault Crédit International

Premier établissement de crédit automobile en Europe

1991

Forte progression du résultat net 513 millions de francs contre 300 millions de francs en 1990

Renforcement des fonds propres 6.6 milliards de francs contre 6.3 milliards de francs en 1990

En France et à l'étranger, le Groupe R.C.L assure le financement des ventes de véhicules à la clientèle et aux concessionnaires du réseau RENAULT. Crédit classique, leasing et location longue durée constituent l'essentiel de cette activité. R.C.I. offre également un certain nombre de services liés à la vente de l'automobile : extension de garantie, entretien, assistance, assurance.

Principaux éléments consolidés (en milions de FF) 1990 Activité de résultats Nouveaux financements accordés 34722 33 874 Encours financier 63 876 66 024 dont Clientèle 53 467 54 221 Réseau de concessionnaires 10 **40**9 11 803 Fonds propres (\*) 6 608 72 663 Total de bilan 71 527 Produit net d'exploitation 4 266 4 445 Résultat net(\*) 513 (-) y compris imérêts minoritaires

Résultats

La forte progression du résultat net (+213 millions de francs) s'explique essentiellement : - par une augmentation de la marge

brute qui a plus que compensé la légère diminution des volumes; – par une meilleure maîtrise du risque clientèle, tout particulièrement en France grace notamment à l'extension des systèmes de recouvrement personnalisés et à la création de centres de relations clientèle accompagnés d'une

spécialisation des tâches commer-

ciales et de recouvrement: par la progression des résultats des sociétés de services RECA (assurances) et SIGMA (entretien) intégrés dans le périmètre de consolidation depuis le 1er janvier 1991.

En 1991, l'environnement automobile dont dépend l'activité de R.C.L. a été fortement contrasté : la véritable explosion du marché allemand, la bonne tenue des marchés en Italie et au Portugal ont permis de compenser en grande partie le recul des marchés français, anglais et espagnol. La baisse des encours clientèle a ainsi pu être limitée à 3,3 % par rapport à 1990.

La politique financière de R.C.L vise à donner au Groupe les moyens adéquats pour son développement tout en optimisant la rentabilité des fonds propres et en contrôlant les risques financiers :

- l'accès aux marches financiers s'est poursuivi par le développement de programmes de titres de créances négociables en Francs. Dollars et Florins, par la mise en place d'un certain nombre de placements privés et par la négociation de nouveaux accords bancaires confirmés; les différentes sources de relinancements possibles sont systématiquement comparées par

familles d'instruments, par devises et par pays;

- avec un ratio prudentiel supérieur à 9,5 %, R.C.L. a poursuivi sa politique de renforcement de sa structure de bilan et continue de bénéficier des notations A1 et P1 attribuées par les Agences

de Rating Standard & Poor's et Moody's. Les risques de taux d'intérêts, de liquidité, de change et de contrepartie font l'objet d'un suivi permanent au niveau consolidé. En devanant en juillet dernier participant direct au nouvéau Système Interbancaire de Télécompansation (S.I.T.). R.C.I. s'est doté da moyens lui permettant d'accroître la sécurité et la rapidité de ses transactions.



Les premiers mois de 1992 se caractérisent par une stabilité du volume global d'activité, par la poursuite de la progression du résultat du Groupe et par une politique active de refinancement axée sur les marchés de capitaux français et

PUBLICITÉ FINANCIÈRE Renseignements:

46-62-72-67

### **SIEMENS**

Information destinée aux actionnaires de Siemens

### Croissance conforme aux prévisions

Très modérée les mois précédents, la croissance des affaires de Siemens s'est légèrement améliorée à la fin du second trimestre de l'exercice et se rapproche des objectifs fixés pour l'ensemble de l'année. L'évolution reste toutefois différenciée: alors que les matériels de grande diffusion ont souffert de la faiblesse de la conjoncture industrielle, les commandes du secteur des marchés d'ensembles ont connu une hausse satisfaisante. Au cours des six premiers mois de l'exercice 1991/92, les ordres enregistrés au niveau mondial ont globalement progressé de 3% et le chiffre d'affaires de 8%. Le bénéfice net atteint 859 millions de DM, soit une hausse de 8%.

### Commandes enregistrées

Au cours de la période de référence (du 1er octobre 1991 au 31 mars 1992), le Groupe Siemens (Siemens AG et les filiales et participations consolidées en Allemagne et à l'étranger) a réalisé un volume de commandes de 42,6 millards de DM contre 41.4 l'an demier. La croissance totale est de 3% par rapport à l'année précédente, en dépit d'un recul de 1% le premier trimestre. Si les activités internationales ont stagné, avec 22.6 milliards de DM contre 22.7 l'année écoulée, les commandes enregistrées en Allemagne ont progressé de 7% pour s'établir à 20,0 milliards de DM (18,7 précédemment). Cette évolution du marché intérieur résulte dans une large mesure des ordres émanant des nouveaux Lander, dont le montant est passé de 1,4 à 2,4 milliards de DM. Elle s'explique partiellement par la première consolidation des nouvelles sociétés en Allemagne orientale. La division Transports, dont les ordres ont fait un bond de près de 50%, a contribué pour une très grande part à

cet essor. La faiblesse de la conjoncture a surtout frappé les divisions Automatisation ainsi que Composants passifs et Tubes, Les commandes de Siernens Nixdorf Informationssysteme AG (SNI) ont progressé de 7% pour atteindre 6.1 milliards de DM. Tout cela confirme globalement les prévisions volume de commandes d'environ 86 milliards de DM contre 82.2 l'année demière.

|                        | 1                              |                                   |           | ÷                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| En milliands de DM     | du<br>1.10.90<br>au<br>31.3.91 | 5 du<br>110.91<br>8 au<br>31.3.92 | Variation | AND THE PERSON NAMED IN |
| Commandes enregistrées | 41,4                           | 42,6                              | +3%       | ľ                       |
| Marché allemand        | 18,7                           | 20,0                              | +7%       | ₽.                      |
| Marché international   | 22,7                           | 22,6                              | 0%        | ŀ                       |

### Chiffre d'affaires

Au cours de la période de référence, le chiffre d'affaires a augmente de 8% pour s'établir à 35,8 milliards de DM (33,1 l'exercice précédent). Ici aussi, l'accroissement de 12% du C.A. allemand, 16,8 milliards de DM contre 15,0 précédemment, a été supérieur à celui du chiffre d'affaires international, qui a pourtant évolué de 5%, se chiffrant à 19,0 milliards de DM contre 18,1 l'année passée. Les secteurs concernés par les marchés d'ensembles ont profité du confortable carnet de commandes accumulé auparavant. Le chiffre d'affaire des divisions Réseaux publics de télécommunications et Production d'énergie/KWU s'est fortement accru, de même que celui de la division Médical. Le C. A. de SNI a fait un bond de 21 % pour s'établir à 6,2 milliards de DM. Il faut toutefois rappeler qu'il avait été inhabituellement bas durant la période de référence

l'année dernière, c'est-à-dire au cours des premiers mois qui ont suivi la création de cette société. Compte tenu de l'évolution dans le temps de la facturation des commandes importantes, le chiffre d'affaires total de Siemens pourra frôler, pour l'ensemble de l'exercice, les 80 milliards de DM (73,0 l'an dernier), C.A. défini comme étant l'objectif au niveau mondial.

| En milliarda de DM   | du '<br>1.10.90<br>au<br>31,3.91 | du<br>1.10.91<br>31.3.92 | Variation |   |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|---|
| Chiffre d'affaires   | 33,1                             | 35,8                     | +8%       | ŀ |
| Marché allemand      | 15,0                             | 16,8                     | + 12%     | L |
| Marché international | 18,1                             | 19,0                     | +5%       | ŀ |

### Personnel

Les effectifs étaient de 419 000 personnes, le 31 mars 1992, un chiffre identique à celui de la fin du trimestre précédent (31 décembre 1991). L'augmentation du personnel (17000 personnes) par rapport à la fin du dernier exercice (30 septembre 1991) concerne exclusivement l'Allemagne. Elle résulte principalement de la première consolidation de sociétés dans la partie orientale du pays. Par contre, des reductions d'effectifs ont dû être effectuées dans certains secteurs. Les frais de personnel, en hausse de 10%, sont passés de 15,0 à 16.4 milliards de DM.

| Frais de personnel | 15,0                           | 16,4                           | : + 10%   |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| En milliards de OM | 0u<br>1.10.90<br>8u<br>31.3.91 | du<br>1.10.91<br>8u<br>31.3.92 | Variation |
| International      | 159                            | 158                            | 0%        |
| Allemagne          | . 243                          | 261                            | + 7%      |
| Personnel          | 402                            | 419                            | + 4%      |

### Investissements/Bénéfice net

Durant la période considérée, les investissements ont atteint 4,7 milliards de DM (2,1 précédemment). Cette progression est le résultat d'un accroissement des immobilisations financières, correspondant notamment à l'augmentation de la prise de participation dans SNI et à l'acquisition de l'activité «Contrôle industriel» de Texas Instruments, Inc., Dallas/Texas. Mais les investissements en immobilisations corporelles sont, eux aussi,

| CIT JUILU TINGGOOG.                                          |
|--------------------------------------------------------------|
| Le bénéfice net a augmenté de 8% pour atteindre 859 millions |
|                                                              |
| de DM contre 793 l'année précédente.                         |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | du<br>1.10.90<br>au<br>31.3.91 | du<br>1.10.91<br>au<br>31.3.92 | . Variation |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| investissements<br>en miliards de DM  | 2,1                            | 4,7                            | + 120%      |
| Bénéfice net<br>en millions de DM     | 793                            | 859                            | +8%         |

### **ETRANGER**

### Un entretien avec le ministre iranien de l'économie et des finances

«La France peut jouer un grand rôle dans le développement de notre pays », nous déclare M. Mohséne Nourbakhsh

Formé aux Etats-unis, M. Mohséne Nourbakhsh, quarante-nauf ans, ministre iranien des affaires économiques et financières, est l'un des représentants de cette nouvelle génération de technocrates dont s'est entouré le président Rafsandjani pour diriger l'Iran et l'ouvrir vers l'Occident. Déficit budgétaire ramené à 2 % du produit national brut (PNB), croissance de 7 %, explosion des exportations : l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Iran se veut confiant dans l'avenir de l'économie iranienne. Prudent, il a bâti le budget de l'année en cours sur l'hypothèse d'un prix du pétrole ne dépassant pas 16 dollars le baril.

session du FMI à Washington, vous avez rencontré à Paris

- Le contentieux financier étant définitivement reglé, la situation notre économie. Je pense au trans-port aérien - il nous fant moderniser notre flotte - et ferroviaire, aux pétrochimie, au bâtiment et à l'automobile. Dans le secteur du gaz, nous avons entamé des discussions avec Gaz de France sur un vaste projet de développement gazier.

» Cela fait beaucoup de projets mais le faible endettement extérieur de l'Iran les met à notre portée. Dans ces secteurs prioritaires où la compétence des entreprises françaises n'est plus à demontrer, les perspectives de coopération sont immenses. Au total, le volume des échanges entre nos deux pays pourrait dépasser 10 milliards de dollars par an. A la France de manifester sa bonne volonté.

Qui devrait se concrétises

- Par l'octroi de crédits à long financer les projets réalisés en com-

- Vous voulez dire que jusqu'ici vous n'êtes pas satisfait des offres françaises?

- Les facilités actuelles qui nous sont accordées sont celles normalepays. Or, pour mener à bien les projets que je viens d'évoquer, il faut une vision stratégique plus large, plus ambitieuse.

### « Trois cents entreprises à privatiser»

L'objectif est de cèder toutes les activités économiques susceptibles d'être prises en charge par le secteur privé. Dans ce cadre nous avons déterminé trois cents entrec'est déjà fait. Pour les autres, le onner une idée des progrès réaliés, je vous citerai un seul chiffre: volume des échanges à la Bourse

tie à un article de la Constitution iranienne - l'article 80 qui interdit en pretique leurs

que tous ceux qu'inquiète cet article. En réalité, il se contente d'interdire la cession d'un monopole national à une entreprise étrangère. avons demandé au Conseil de surveillance de la Constitution de donner une interprétation claire de cet article, pour rassurer définitive-

> Propos recueillis par JEAN-PIERRE TUQUO!

.: -..

### En raison de l'aggravation du déficit budgétaire

### Le gouvernement suédois prend de nouvelles mesures d'austérité

son déficit budgétaire (95 milliards de francs en 1992-1993), le gouvernement suédois a annoncé de nouvelles masures de rigueur qui affecteront princi-palement le secteur public.

> STOCKHOLM de notre correspondante

Quatre mois après avoir présenté son premier projet de loi de finances, le gouvernement de cen-tre-droit de M. Carl Bildt vient d'annoncer une nouvelle série de

mesures douloureuses.

Le déficit budgétaire dépasse de plus de 30 milliards de couronnes (28 milliards de francs) les prévi-sions initiales. Il atteint 101,8 milliards (95 milliards de francs) pour l'exercice 1992-1993 et 119 milliards (110,5 milliards de francs) pour celui de 1993-1994. Ce ne sont pas 27 milliards de couronnes qu'il faudra ainsi économiser sur trois ans, comme on le pensait en janvier, mais deux fois plus, soit 57 milliards de couronnes. Aux coupes déjà prévues dans les aides de l'Etat aux communes (7,5 milliards de couronnes en 1993) et dans les prestations sociales (nonremboursement des deux premiers jours de maladie, réduction graduelle des subventions au logement, suppression définitive du système des retraites à temps partiel), viendront s'ajouter d'autres sections qui descripte d'autres partiels. restrictions qui devraient affecter surtout le secteur public et dont le détail sera précisé plus tard.

L'explication donnée par le ministre des finances, M= Anne Wibble, sur l'accroissement du déficit budgétaire, est qu'avec le chômage, la réduction de l'inflation et la réforme de l'économie communale, les pertes de recettes de l'Etat n'ont pas été compensées par une reprise de la conjoncture inter-nationale. « Il s'est montré plus dif-ficile que nous ne l'avions cru de renverser la situation dans laquelle se trouve l'économie suédoise.», a

Confronté à l'aggravation de déclaré M. Wibble. Le gouvernement réussira-t-il à améliorer l'emploi? Pas dans l'immédiat en tout cas. Ses prévisions tablent sur une augmentation du chômage, qui pas-serait d'un taux moyen de 4,5 % de la population active en 1992 (après 2,7 % en 1991) à 5 % en 1993. Il lui faudra donc réfléchir à deux fois avant de tailler davantage dans les dépenses publiques.

### Une inflation très faible

La réduction de l'impasse budgétaire – actuellement de 7 % du PNB – aux 3 % recommandés à ceux qui souhaitent se qualifier pour l'entrée dans l'Union monétaire européenne en 1997, est la première tâche à laquelle s'attaque le gouvernement. Il s'agit de ren-forcer la crédibilité de la Suède, candidate à l'adhésion à la Communauté. Sur le plan intérieur, pourtant, la reprise se fait attendre et le gouvernement ne peut pro-mettre qu'une faible croissance de l'économie nationale, avec cepen-dant quelques points encoura-geants : une inflation très faible (2 %), une épargne en augmentation, des exportations en hausse, une amélioration de la productivité, ainsi qu'un modeste excédent tion de 3 points du taux maximum de la TVA, qui passera ainsi à 22 %, aurait été sans doute mieux accueillie si elle ne se doublait d'une révision de l'impôt énergie visant à favoriser les industries aux dépens des ménages et d'une sup-pression des déductions fiscales en

Sept mois seulement après les élections, les décus de l'alternance n'accordent plus leurs intentions de vote au gouvernement et les donnent aux sociaux-démocrates, qui se portent de mieux en mieux. Dans l'opposition...

FRANCOISE NIÉTO

natural de Bancada Paris. La militaria de Bancada Paris.

randin in demonstrate that it is the safety

and the second s

Carlotta & America

نفحم سا نداده مدد د

125 000 LECTEURS du Monde exercent une ROFESSION LIBITEALE Le Monde est lour premier titte dinformation

Siemens AG, Berlin et Munich

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE COMMERCE ET D'APPROVISIONNEMENT

**RÉSULTATS 1991** 

CONFIRMATION DU REDRESSEMENT

Le Conseil d'Administration s'est réuni le 30 avril 1992, sous la présidence de Claude

Le Groupe CICA désormals recentré sur son métier, la distribution spécialisée dans trois

domaines d'activité, l'automobile, les équipements mécaniques et les fournitures de bureau, a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires de 17,3 % en 1991. A périmètre égal, celui-ol a réconstitut d'activité de 200 de 12,000 %

1991

2 976

63

·52

2 536

(57)

(40)

celui-ci a néanmoins diminué de 5.8 % dans un marché automobile en baisse de 12,03 %.

Le résultat de l'exercice s'établit à 62 MF, comparable à 68 MF pour l'exercice précédent.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 25 juin 1992 le versement d'un dividende

Il a été décidé de proposer à l'Assemblée des actionnaires de retenir comme dénomination

Le rééquilibrage des activités automobiles du Groupe au profit des marques soucieuses de développer avec leur distribution un partenariat de qualité, ainsi que les bons résultats obtenus

par les secteurs non soumis au cycle automobile permettent d'envisager une évolution positive

**@GROUPE PINAULT** 

Principales données consolidées (en millions de francs)

DUMAS-PILHOU, pour arrêter les comptes de l'exercice 1991.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 25 MF.

Chiffre d'affaires

Résultat courant

Résultat d'exploitation

Résultat exceptionnel

de 22,5 francs avoir fiscal inclus, contre 15 francs en 1991.

des résultats en 1992, malgré un marché toujours dépressif.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre est stable à périmètre égal.

La complémentarité des activités de la SNEC et de celles du département systèmes de télémesure et de surveillance d'Intertechnique est très forte; elle est illustrée, entre autres, par la commande du système de télémesure du Bâtiment-Essais-Mesure Monge et par celle des stations telémesure du Bâtiment-Essais-Mesure Monge et par celle des stations bande de base pour Inmarsat 3, qu'intertechnique et SNEC étudient et réalisent en commun.

L'intention d'Intertechnique est de regrouper ces activités au sein de cette filiale à 100 %, qui prendra la dénomination d'IN-SNEC, afin de cette filiale à 100 %, qui prendra la dénomination d'IN-SNEC, afin de cette filiale à 100 %, qui prendra la dénomination d'IN-SNEC, afin de cette filiale à 100 %, qui prendra la dénomination d'IN-SNEC, afin de cette filiale à 100 %, qui prendra la dénomination d'IN-SNEC, afin de cette filiale à 100 % qui prendra la dénomination d'IN-SNEC se verillance de terrain et, particulièrement, de surveillance du champ de veillance de terrain et, particulièrement, de surveillance du champ de veillance de terrain et, particulièrement, de surveillance du champ de veillance de terrain et, particulièrement, de surveillance du champ de veillance de terrain et, particulièrement, de surveillance du champ de veillance de terrain et, particulièrement, de surveillance du champ de veillance du champ de veillance de terrain et, particulièrement, de surveillance du champ de veillance du champ de veillance de terrain et, particulièrement, de surveillance du champ de veillance de terrain et, particulièrement, de surveillance du champ de veillance de terrain et, particulièrement a 200 millions, IN-SNEC se

ounquie. Avec un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions, IN-SNEC se simera, dans son domaine, au tout premier rang européen et sera compétitive au miveau mondial.

Par ailleurs, le conseil d'administration a confirmé les résultats du groupe intersechnique pour l'exercice 1991, résultats annoncés dès fin février.

février.

Pour ce qui a trait aux opérations, le chiffre d'affaires et le résultat pour ce qui a trait aux opérations, le chiffre d'affaires et le résultat net consolidé ont été de : 1 484.2 millions et 86,9 millions, contre, respectivement, 1 490,6 millions et 100,2 millions en 1990.

Pour ce qui a trait au « hors opérations », le résultat net consolidé est pour ce qui a trait au « hors opérations », le résultat net consolidé est une perte de 36,7 millions, représentant la totalité de la charge, effective ment supportée dans l'exercice ou provisionnée au 31 décembre, de l'imment supportée dans l'exercice ou provisionnée au 31 décembre, de l'importante opération de restructuration et d'adaptation des effectifs entreprise fin 1991.

En 1990, le résultat net hors opérations était une perte de 4,2 millions.

lions.

Le résultat net consolidé total de l'exercice est de 50.2 millions; le conseil d'administration a décidé de proposer d'affecter 25.9 millions au conseil d'administration à décidé de proposer d'affecter 25.9 millions au paiement du dividende, maintenn à son montant de l'exercice précédent : 23.50 francs net par action, soit un revenu global de 35.25 francs.

L'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice est convoquée pour le 23 juin 1992.

126 000

**LECTEURS** 

du Monde

exercent une

PROFESSION LIBÉRALE.

Le Monde

est leur

premier titre

d'information.

(IPSOS 91)

nancées.

La complémentarité des activités de la SNEC et de celles du départe-

sociale le sigle actuel de la société : CICA.

Part du Groupe

Mine?

Tall growing and the

. •

AND THE REAL PROPERTY. The second The second second

م مشر ويوه

Mark Ter er er er er

The second secon

-2

ŧ

- د د معین Market 17 - COM

supervisite to the A Section Control . - -Sant Andrews 28 y last 27 14 m and the second Mark the Control of Section 1

**秦** F-10 A CONTRACTOR OF THE SECOND Section 1 10 mm = 10 mm

Applied Company of the Company Strain Marketin Co. Carolina de 4

The second 1.00 mg - 1.00 m 10 mm Land Bridge Bridge

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

### MENSUELCIC La Sicav des 13 mois

Comptes de l'exercice clos le 31

décembre 1991. F 500.779.111 contre Actif net: F 398.464.008 un an auparavant Performance 1991: - 8,63%

Valeur liquidative au 6.04.1992 : F 10.028,35 Performance du 31.12.1991 au

6.04.1992 : + 2% Montant total des dividendes au titre de l'exercice 1991 : F 820,19 ÷ F 1,29 de crédit d'impôt pour les personnes physiques et morales Solde de l'exercice : F 16.19 + F 1.29 de

credit d'impôt mis en paiement le 27.04.1992 Acomptes mensuels: F 67.

Le Président Bernard YONCOURT a déclaré :

MENSUELCIC, rare SICAV bancaire distribuant des acomptes mensuels, offre aux clients des Banques du Groupe CIC un service original : le versement tous les mois d'un revenu parfaitement régulier, plus un solde.

Grâce à une gestion prudente qui concilie sécurité en capital et distribution, la Sicav intéresse un public toujours plus large comme en témoigne la progression de ses actifs. Elle poursuivra cette politique en 1992.

A.G.O. du 7.04.92

### Paris

Consultez les valeurs liquidatives de nos SICAV et FCP sur Minitel 36.14 code CIC

844 000 LECTEURS CADRES. Le Monde est le premier titre d'information des cadres

(IPSOS 91)

### Groupe AGF 1991

CHIFFRE D'AFFAIRES: + 20 % RÉSULTAT ET DIVIDENDE MAINTENUS

### LES SOCIÉTES D'ASSURANCES

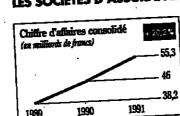

Chiffre d'affaires consolidé 91: 55,3 milliards de F de primes (hors Acomfinance). Progression à périmètre constant : +9,7 %. Progression: +20,2 %.

Chiffre d'affaires réalisé à l'international : 21 milliards de F (38 % du total).



Activités d'assurance vie Chiffre d'affaires 1991 : 18,3 milliards de F de primes (+ 14,9 %). Cette progression reflète en particulier la croissance soutenue de l'assurance vie individuelle (+ 19,3 %).

Contribution au résultat : . 14,6 1937 millions de F. Chiffre d'affaires 1991 : 1,8 milliard de F dont 1,2 milliard de SICAV, 0,4 miliard sur le compte Libractif, 0,2 milliard de crédits distribués.



Chiffre d'affaires 1991 : 14,9 milliards de F de primes +6.8% (+ 6,8 %) Le marche de l'assurance dommages a été caractérisé par une recrudescence des sinistres pour les risques entreprise et les risques automobile. Les actions d'assainissement du porteseuille

et l'augmentation des tarifs expliquent la progression modérée de l'activité. Contribution au résultat : 154 millions de F.



Chiffre d'affaires 1991 : 15 milliards de F de primes (+ 34,6 %) La croissance est de 7,3 % à structure constante. AGF INTERNATIONAL travaille dans 38 pays et realise 80 % de son activité en Europe. Contribution au résultat : +15 millions de F avant amortis-

sement des écarts d'acquisition.

### Autres sociétés d'assurances et de réassurance

Chiffre d'affaires 1991: 7,1 milliards de F de primes. Les autres sociétés d'assurances, principalement la SFAC, ont réalisé 1,2 miliard de F de chiffre d'affaires et contribuent pour 100 milions de F

Les sociétés de réassurance, principalement la SAFR fusionnée avec AGF Ré en 1991, ont produit un chiffre d'affaires de 5,9 milliards de F et apportent une contribution de 37 milions de F au résultat

LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATIONS BANCAIRES, FINANCIÈRES ET IMMOBILIÈRES

### AGF SA

Les revenus d'AGF SA se sont élevés à 282 millions de l et les plus values réalisées à 1 110 millions de F. Contribution au résultat : 875 millions de F.

### COMPAGNIE FINANCIÈRE DU PHENIX

Holding du Groupe qui détient les participations dans le secteur bancaire et financier dont 81 % de la Banque du Phénix et 43 % de la BFCE.

Produit Net Bancaire 1991 : 2 milliards de F. Contribution au résultat : - 120 millions de F, en raison des provisions importantes constituées sur la Banque du Phénix

### METROPOLE SA

Holding du Groupe qui détient les participations industrielles : Pechiney, Rhône Poulenc, Albatros,

Ses actifs, estimés à environ 7 milliards de F, la placent parmi les premières holdings industrielles françaises. Contribution au résultat : 204 millions de F.

Autres participations immobilières et financières Il s'agit notamment du GFC et de la société de crédit bail Contribution au résultat : 297 millions de F. immobilier Sophia.

### PÉSUITAT D'ENSEMBLE ET DIVIDENDE

| RESULTAT D'ENSEMBLE ET DIVISER |         |         |  |  |  |
|--------------------------------|---------|---------|--|--|--|
| en milliards de francs         | 1990    | 1991    |  |  |  |
| Chiffre d'affaires consolide   | 46,0    | 55,3    |  |  |  |
| Résultat net consolidé         | 2,70    | 2,69    |  |  |  |
| Fonds propres comptables       | 20,20   | 23,30   |  |  |  |
| Fonds propres réévalués nets   | 44,50   | 49,50   |  |  |  |
| Dividende total                | 0,603   | 0,762   |  |  |  |
| Dividende/action               | 13,70 F | 13,70 F |  |  |  |
| Dryndende/ activit             | · ·     |         |  |  |  |



assurances

Pour réduire les déficits de l'unification

### M. Theo Waigel présente un plan de réduction des dépenses publiques allemandes

Les grèves des services publics se sont poursuivies en Allemagne avant la rencontre entre les syndicats et les employeurs de l'Etat et des régions, mercredi 6 mai. Environ 330 000 grévistes ont pris part au mouvement, chiffre record.

A Bonn, M. Theo Waigel, ministre des finances, a présenté un plan de quatre ans qui doit permettre d'assainir des finances publiques mises à mali par le coût de la réunification.

### FRANCFORT

de notre correspondant

Pas de panique. Pour le ministre des finances, l'élargissement des déficits publics provoqué par les coûts de l'unification n'impose pas de coupes claires dans les dépenses. Le plan de consolidation présenté mardi 5 mai par M. Theo Waigel a autant valeur budgetaire que politi-que dans le contexte des troubles qui affectent la coalition au pou-

M. Jürgen Möllemann, le bouillant ministre de l'économie récem-ment nommé vice-chancelier, avait réclamé la semaine passée des amputations importantes dans les dépenses sociales. M. Waigel lui répond calmement qu'il suffit de tenir serrés les cordons de la

Entre M. Möllemann, qui aspire à la direction du parti libéral, et M. Waigel qui est le patron de la CSU – deux organisations membres de la coalition conduite par la rance-maladie. Quant à la réforme de la CSU de M. Manuel Verticulus de la coalition conduite par la rance-maladie. Quant à la réforme de l'impèr sur le coalète de de la coalition conduite par la rance-maladie. Quant à la réforme de l'impèr sur le coalète de de la coalition conduite par la rance-maladie. CDU de M. Helmut Kohl - le débat-combat, déjà vif l'an dernier, ne fait que commencer avec les premiers tours de piste sur le bud-get de 1993.

Optimiste, M. Waigel pense qu'il est possible de ramener le déficit budgétaire de l'Etat fédéral des 40 milliards de deutschemarks (135 milliards de francs) inscrits cette année à 25 milliards en 1995. Comme le déficit a atteint 110 milliards de deutschemarks l'an der-nier, il faudra limiter la hausse des dépenses à environ 2,5 % l'an, la moitié du rythme attendu de la croissance du PIB (produit intérieur brut). A ce compte-là, l'Alle-magne peut retrouver son image de stabilité et de rigueur entachée depuis 1990.

Pas d'impôts nouveaux, pas de dépenses nouvelles : tel est le prin-cipe du plan de consolidation à moyen terme (1993-1996). M. Wai-gel a toutefois fait une exception et elle est de taille : des coupes d'en-viron 5 milliards de deutschemarks devront être faites des cette année dans le budget de l'organisation du travail, l'ANPE allemande. Les syndicats n'ont pas été longs à qualifier cette proposition d'antisociale a Mais pour le reste, le ministre propose la rigueur et le gel des dépenses. Il ne sera ainsi pas question de financer plus avant

de l'impôt sur les sociétés, deman-dée par les entreprises, elle devra être «neutre» pour le budget.

Paralièlement M. Waigel cherche à colmater les «fuites» entraînées par l'Est. Les transferts d'argent public d'ouest en est seront de 140 milliards de deutschemarks cette année (la Bundesbank les avaient évalués à 180 milliards). La part de l'Etat fédéral devra ensuite être contenue sous la barre des 80 à 90 milliards de deutschemarks par an. Les fonds divers créés depuis deux ans (Fonds de l'unité allemande notamment) seront liquidés à l'horizon 1995 et les charges d'emprunt de la Treuhandanstalt (organisme charge des metalles de la charge de la charg nisme chargé des privatisations) seront reprises par le budget fédéral, promet le ministre.

Du fait de cet assainissement, les charges d'intérêt supportées par l'Etat atteindront 12,5 % des dépenses budgétaires en 1995. Cette proportion devrait décroître par la suite.

« Nous allons économiser avec une volonté de fer », a déclaré M. Waigel, assurant ainsi que le gouvernement a désormais mesuré la nécessité de l'austérité. La ques-tion qui est posée est maintenant de savoir si cette compréhension est partagée par tous, notamment par les formations politiques. ÉRIC LE BOUCHER

Alors que la Syrie donne son accord à la formation d'un nouveau gouvernement

### La situation économique du Liban se détériore

La maison du ministre des finances incendiée, des pneus nocturnes dans la capitale, une grève générale de quatre jours décidée par les syndicats et appuyée par le patronat (nos dernières éditions du 6 mai) : les conséquences sociales de la crise politique et économique qui secoue le Liban vont avoir raison du gouvernement de M. Omar Karamé.

### BEYROUTH

de notre envoyée spéciale

Devant l'aggravation de la crise le dollar a franchi, depuis le début de la semaine, le scuil de 2 000 livres, - le premier ministre, qui s'était rendu, mardi 5 mai, à Damas, a, en effet, obtenu l'aval syrien pour la démission de son cabinet. Celle-ci devrait intervenir avant le 12 mai, date à laquelle le président de la chambre, M. Hussein Husseini, a soudainement convoqué le Parlement pour un débat de politique générale. Le chef de l'Etat, M. Elias Hraoui, doit, lui aussi, se rendre à Damas dans les prochains jours pour étu-dier avec son homologue syrien les suites à donner à une crise dont les racines sont à la fois internes et

Le retour d'un minimum de confiance, à même de freiner la chute de la livre, nécessiterait tou-telois le changement profond d'un cabinet dont le manque total de crédibilité, la mésentente, la corruption et l'incompétence pourraient expliquer à eux seuls la

Le rétablissement de la confiance paraît cependant aléatoire dans la mesure où la crise de la livre, qui s'est dépréciée de plus de 50 % par rapport au dollar en moins de trois mois, apparaît, aux yeux de beau-coup d'observateurs, liée tout autant à l'incurie des autorités qu'à des pressions extérieures, essentiellement américaines, exercées en fait sur Damas.

Or, si la Syrie a, en définitive, accepté le changement d'une équipe dont l'équilibre interne lui était favorable, elle n'entend pas que la prochaine puisse déroger à cette attitude. M. Karamé pourrait donc se voir reconduit à la tête d'une équipe remaniée même si, dit-on, le président Hraoui essaiera d'obtenir un changement de pre-

Si la Syrie ne peut être tenue pour responsable de la crise écono-mique dans laquelle s'enfonce le Liban, la difficulté tient à la formation d'un gouvernement respon-sable et compétent au sein duquel seront représentées toutes les tendances politiques aux objectifs

K

contradictoires. La crainte se fait donc jour à Beyrouth de voir cette brûlés sur la chaussée, dans dif-férentes villes du pays comme dans la banleue chrétienne de (sunnite), et le président de la Chambre (chiite), s'étant révélée incapable de fonctionner.

Pour l'heure, c'est aux cris de « gouvernement, demission », « nous avons faim v, a nous voulons manger» que les manifestants, en nombre relativement limité, à l'exception du Sud à majorité chiite, sont sortis, mardi, dans les rues de la plupart des villes. Si la spontancité du début des troubles est sujette à caution, la situation intenable pour

la quasi-totalité des salariés, dont le pouvoir d'achat a diminué de plus de moitié depuis le début de l'année, explique aisément cette agitation. Dans un pays où, dorénavant, presque tous les magasins affichent leurs prix en dollars, les salariés qui sont payés en livres libanaises ne peuvent plus faire

Certes, le Liban n'est pas l'Ethio-pie, et la famine ne menace pas. Mais beaucoup se prennent à regretter l'argent de la guerre, l'argent promis de la paix ayant disparu pour des raisons politiques dont les Libanais ne sont pas seuls

sur quatre possède son permis

depuis moins de deux ans, les pouvoirs publics cherchent, depuis quelques mois déjà, à améliorer l'efficacité de la pré-

paration au pilotage de ces engins. Un projet de décret,

actuellement devant le Conseil

d'Etat, devrait très prochaine-

ment permettre au ministre des transports routiers et fluviaux

de prendre un arrêté imposant

une durée minimale de formation, sans doute vingt heures,

avant de se présenter à l'exa-

men du permis.

FRANÇOISE CHIPAUX

### Permis moto : première étape vers la sécurité

MOTOCYCLISME

Les dramatiques événements du Mans (le Monde du 28 avril) ont remis à l'ordre du jour le problème de l'apprentissage du

pilotage des motos. Depuis 1985, le permis A, qui permet de conduire toutes les motocyclettes de 125 cm3 et plus, à partir de l'âge de dix-huit ans, a été l'objet d'une réforme qui en fait une épreuve difficile et sélective. Il comporte en effet le même examen sur le code de la route que tous les autres permis; une épreuve en plateau comportant des exercices à vitesse lente, des parcours plus rapides autour de plots, avec des évitements et des freinages d'urgence; des interrogations spécifiques à l'entration et à la préparation de la moto, ainsi qu'aux règles de circulation. Il se termine par une épreuve de conduite en circule-

Malgré la difficulté des épreuves et les conditions soécifiques de l'examen, le taux de réussite à ce permis de conduire est de 80 %, un chiffre nettement supérieur à calui (environ 50 %) enregistré pour le permis automobile; ce qui s'explique sans doute par la motivation et la qualité de la préparation des candidats. De 77 500 en 1981 à 115 000 en 1990, le nombre de permis moto accordés en France est en constante augmentation. Malheureusement ce chiffre s'est accompagné d'un accroisse-ment parallèle des accidents. Ainsi le nombre de tués en 1991 a été de 980 pour un million de motocyclistes, alors que les autres accidents de la

circulation étaient en diminution,

Constatant qu'un motard tué

D'autre part, une expérience d'apprentissage accompagné va être lancée à la fin du mois de mai pour un an dans cinq départements (Essonne, Yve-lines, Sarthe, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime). Dans des conditions qui restent encore à préciser (moto ou voiture suiveuse en liaison per radio ou passager sur le siège arrière), elle permettra à des personnes de seize ans mini-mum de conduire, après une formation initiale de vingt heures, une moto de 125 cm<sup>2</sup> pendant 3 000 kilomètres avant de passer l'examen du permis.

Enfin, alors qu'une directive européenne devrait imposer en 1995 une certaine progressivité pour l'accès à des motos de plus en plus puissantes, la France, qui est le seul pays européen à avoir limité la puissance légale des motos à 100 chevaux, devrait intervenir à Bruxelles pour obtenir une réglementation commune prenant pour base le rapport poldspuissance. La sécurité des motards est sans doute à ce

CHRISTOPHE DE CHENAY

REPRODUCTION INTERDITE

Etabliesement privé Pan: 5º arrondisseme recrute tous profess

BTS

Action Co. et commerce in EXPÉRIENCE BTS REQUIS pour rentrée 1992/93

Ecr. Collège Sainte-Barbe 4. rue Valette, 75005 Paris

Dans le cadre de ses actions d'insertion et de formation APTIFA : ASSOCIATION DE PSYCHOLOGUES DU TRAVAIL POUR L'INSERTION, LA FORMATION ET L'ACCOMPA-GNEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI LONGUE DURÉE RECRUTE

DES ANIMATEURS/FORMATEURS PROFIL:

 DESS Psychologie du travail et/ou clinique Une expérience réussie dans l'animation de groupe

Des capacités de synthèse et de rédaction

24, rue du Maréchal-Joffre 78000 VERSAILLES

Veuillez adresser votre dossier de candidature à APTIFA

Le Monde

### **DEMANDES** D'EMPLOIS.

Programmeur confirmé che emploi dans sté informatiqu Peter Homolka/Stadkov cova, 68, 97401 Banak Bushira, Tribanatamania

Byshica, Tchécoslovaqui Tél.: 19-42-88-63-890.

informaticien expirim. (MVS, VS-COBOL-11, VSAM, DB2, Cj ch; vzw. å pert. sept., 24 s. angl. bil. (angl.-atien.). (19-49) 89-841-8054, après 18 h.

Docteur sciences humaines Prof. merk. communic. Pub. 5 ans sup. 8TS rech. cours prép été. Tél. : (16) 77-41-31-98.

SÉLECTION IMMOBILIÈRE Analyste 10 ans d'expérie NIXOORF. 88-70/Basic. Tél. : 43-62-55-78. appartements ventes

### 4º arrdt LES ATELIERS **DU MARAIS** HOTEL DE VILLE UVRAISON 4º TR, 1992 Du studio au 4 pièces Terressee, parkings

45-72-50-50 SLIMER DWIGHT EDOUARD 5° arrdt

Femme, très barine famille expériences profession nelles, cherche poste temp partiel, assistante, maîtress de maison, éducatrice. Tél. : 46-24-96-05. CENSIER STUDIO, 3 PJÉCES IMMEUBLE RÉNOVÉ appts orêts à habiter Tél. : 42-89-50-57

Spécialiste en droit international privé, titulaire d'un doctoret en droit anglo-saxon, dipidimé So-Po. Parfait. tril. ayant déjà été employé par une sté française à Paris. Actuellement responsable du service juridique internat. d'une sté multi-nat. basé à New-York, cherche poste similaira à Paris. Tél. M. ANTAKI 43-28-31-15, privé: 84-74-52-20, bur.

J.F. Maftrise choit communautaire, internat. Motivée, chemploi : entreprise, presse tanque. Tél. 60-12-12-53 H. 28 ans, bec D + 2 (comm.)

15. za ara, poet de l'econom.)
16. a ara, poet de l'econom.)
16. a ara poet de l'econom.
16. a arabel. Acc. tres prop.
16. 16. 16. Le Monde Publicité
15.17. r. du Col.-P.-Avia
75902 Paris Codex 15

### L'AGENDA

Bijoux

BIJOUX BRILLANTS Lo plus formidable choix:
« que des affaires excaptionnalles », écrit le guide « Paris
pas cher », tous bijoux ox,
toutes pierres prácieuses,
alliances, begues, argenteria.
ACHAT-ÉCHANGE BIJOUX

13• arrdt ) PERRONO OPÉRA Butte-aux-Carlies dans quarties pittereque au charme provincial, superbe appt 72 m², 7° asc., gd

Angle bd des Italiens 4, Chaussée-d'Antin magaein à l'ÉTOILE 37, av. Victor-Hugo Autre grand choix: square ager /2 tir, rasc, p ag. 2 ch., cale. equ., a, de bra deha, tarrassa, 82 m², balcon 10 m² aud, calme, caract. A.S.M. 48-24-63-65; soor a week-and 42-40-35-94. PEUPLIERS. Maison 108 m² sur site protégé, jer-din 95 m². 4 400 000 F. Part. Tél. : (1) 45-85-02-45

Collections

Vends Journel & to Moride a 1977 à 1990 Départ. 06. 14L. (16) 93-58-00-27, sois

Cours

ALLEMANDE BIL. BAC + 5 PROPOSE - COURS INTENSIF ALLEMAND

TOUS NIVEAUX FERAIT TRADUCTION (1) 48-57-59-38 (repd.).

Déménagements ASELLE DÉMENAGEMENTS7/7 Travall sérieux, rapidité. Devis gratuit. Prix symps. TEL. 43-31-21-21

Stages

Eveil à la conscience constructrice; yoga, médite tion, anti-suress, mattris psy. Nouvelle méthode sou farms. Contacter EGHBAL Tél.: 42-78-61-81 COURS ET STAGES DE MASSAGE AYURVEDIQUE BÉATRICE ZABETH. 20 and. T. 40-30-18-98, 9 h/19 h.

Vacances Tourisme

LA CIOTAT A louer pour vecences ville T 3 130 m². 1 000 m² de terrais ctos. Grande terrasse. 2 000 F/sem., 3 000 F/sem juli, et acût. — 90-85-89-45.

italis Toscane pert. offre viscance beev site colline 90 km Firenze Siene Urbino Assise mai è sept usuf sott. Florece, (19-39) 55-21-64-93. Location villas, mini-villas, maisons russies en CORSE et MAJORQUE

avec poss. transport batest ou avion, dispo, juil.-sout. Tél.: 95-28-44-79. MALTE au cosur de la Méditarranée. Découvrez La Valette... ou l'ibs de Gozo. Ascension du 23/30 mel 92 Vols + hôtels 4 éroiles + perts. complète 3 690 F VIAZUR VOYAGE, T. 42-69-28-72

14° arrdt **VILLA ELMER** RUE DE L'EURE Studio, 3/4 P. Duplex plein clei avec vue, terrassee, parkings Livraison 4° trim. 92 45-72-50-50

ELMER OWIGHT EDOUARD

PERNETY Besu studio, tt cft, Clair. 4º étage. Son immeuble. 480 000 F. 45-68-43-43 MP PLAISANCE. Angle rue Jecquier et Didot. Besu studio, 4º étage. S/rus. Cuis., est., pris, wc. 495 000 F. 48-04-84-48

30 m PL SAINT-BECHEL T. bet Iron. 17 rest. Lucileus. Veste studio + mezzanine. Haut s/plaf., poutres appa-rentes. Rentabilité poss, plus de 8 %. 45-04-24-30 MOUTON-DUVERNET beau studio tt cft, clair, celme, au 4° ét, dans imm. ancien A SAISFR. 360 000 F 43-35-82-82.

MAINE-ALÉSIA. 5 P.
131 m² E.C. 4º asc. Chauf.
Ind. Imm. p.d.t. cage,
Concienge, digloode, interph.
Minte liber. poss.
Tél. 45-40-67-34 (repas) 6° arrdt · ) ST-SULPICE ÉLÉGANT 175 mº sur cour erborée, 2 chambres, 43-25-81-84

7º. arrdt AV. LA SOURDONNAIS Bel appt 4 P. + chbre serv DBLE RECEPTION S/AVENUE. 2 chb. 2 Brs. Bel imm. P. de L 4 300 000. 45-88-43-43 BOUCICAUT
Beau 3 P. tt confort.
Clair. Calma. Bon état.
4º át. Asc. Pietre de 1.
3 360 000 F. 45-88-43-45

8° arrdt

42-89-50-57

AV. P.-DOUMER māms, imm ST-AUGUSTIN

MIROMESNIL, Pierre de L. SID. B. VUE PANGRAMQUE. STUDIO 9/rue. Cute., bains, wc. Ascenseur. 450 000 F. 48.04.84-48 ( 17° arrdt ) PIERRE-DEMOURS

2 p.-3 p. imm. pierro do 1., s s c en seur. à partir da 1 000 000 F. 42 89-50-57. 11° arrdt NATION. Près M P. Oss., wc, dche, 2º ét. Clair, Gardien. Olgicode. Prix 425 000 F, crédit. 43-70-04-64 PALAIS CONGRES STUDIO YT CFT, Balc. Etaga elevé. Clair. 540 000 F.,45-68-43-43

19• arrdt BUTTES-CHAUMONT Bel Immeuble. Digicode. STUDIO. Com cuis. Tt confort. 1 4 ét. 318 000. csd. 43-70-04-64

. 20° arrdt )

MP MARAICHERS - Créd. 100 % poss. T. 24 h s/24 22 dt. s/rus. Cris. ent. wo. 440 000 F. 48-04-36-35 (16) 38-85-22-92

**AUTEURS FREELANCE** 

critiques film trancophone lind. téléfilms, séries). PC (MS-DOS) series - modem souh. Env. CV + exemples de vos écrits, précisions spécialité et matériel informatique à : Film ID, BP 88, 47202 MARMANDE CEDEX.

-\_-

A : 1=V

1. 1.45°

July 12 - 4 - 40 PM

April 18 TA 42 AB

2 - 2 - - - - - - - - -

. 110 ---

さたいは、 anat 🖦 🙀

The state of the s

a government

5. 1 E. 1. 3M

روستان المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية الم

a e s te

. . 27

/ - ±-1

• • • • • •

1 1 W

. X----

 $\cdots \rangle_{\Phi(g),g}$ 

1.4

. . . .

質はない。

- AN

96000 THE N

Province A 10 MM DE CANNES. 2 pcss - S.H. 50 m² - ter. 33 m² Vue mer et collène. Parking. Ceve. Placine. Prix : 1 380 000 F. Frais de notaire réduits. Tél. : 82-97-03-00.

Proche Golf Mandellau
app, villa sur le tok, was mer
panora, au calme, tennis, piscine, frais riduins, SH 108 m²,
ten. 150 n², garage, cave.
Prix: 3 898 053 F.
Tél.: 92-97-03-00.

de commerce Ventes

He de la Réunion Vds fonds de commerce, planos et instruments de musique Emplec. nº 1. Prix : 80 unités. 16: : 282-24-00-10/44-18-93. 15• arrdt ) bureaux

Locations VOTRE SIÈGE SOCIAL 16° arrdt DOMICILIATIONS SARL-RC-RM

43-55-17-50. M. ALFORT fouchs (94) 10 à 20 m² avec park. A 86. Métro. 43-75-94-00.

propriétés A SAISIR, VEND CAUSE DÉCÈS

A 75 min de Paris, direct autor, eud. MONTARIGIS VALLEE DE LA LOIRE Ancies CORPS DE FERME ew. belles dépend. Cachet. Except. Vue site imprensb. s/son TERRAIN de **40 RECTARES** PX TOT. 750 008 F Cred. 100 % poss. T. 24 h s/24

L'Association des anciens combattants et prisoimiers de guerre, le comité FNACA ainsi que la ville de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) vendent PROPRIETE de 1,8 ha sise à Barbazan (Haute-Garonne)

Construction initiale du XVe siècle en pierre dans parc arboré comprennant :

1 bâtiment principal dénommé « château », dont une tour carrée en bon état (100 m²), le reste à rénover pour une superficie au sol d'environ 660 m².

- 4 bâtiments annexes de construction récente, pour une superficie au sol d'environ 1 000 m². Ces associations ont construit ces bâtiments pour y recevoir des

colonies de vacances d'enfants de la région nazairienne. L'Office municipal de la jeunesse ainsi que le Service des sports de la ville de Saint-Nazaire ont participé à la création d'activités ces dernières années.

Situation privilégiée au pied des Pyrénées, sur le plateau de Lannemezan, cette commune se situe à 20 km des pistes de ski (station de Mourtis). 10 km de Saint-Gaudens. 30 km de Bagnères-de-Luchon et 100 km de Toulouse.

Cette station thermale de la chaîne du soleil, de 355 habitants, est actuellement en voie de développement avec des investissements futurs tels piscine, hôtels... Elle possède aussi un lac (activités nautiques et pêche) et 2 courts de tennis.

Mise à prix : { 500 000 F.

Demande de renseignements à SAINT-NAZAIRE (44) : - MacCABROL, Mairie de Saint-Nazaire, au 40-00-40-00 poste 4595,

ainsi que tout courrier. - M. PASQUET, président de l'ACPG, au 40-66-35-65. - M. EVEIN, président de la FNACA, au 40-90-55-43.

Contactez pour rendez-vous le représentant de la Mairie de Barbazan, M. MARCHEZ, au 61-95-43-22, du lundi au vendredi, à partir de

Le I

CHAQUE

RENDE

- 1965 1965 - Land State (1965) - 1965 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966

HAME TO SEE 1. 持続後2.5 1997年 1997年 新安徽 新安徽 · 水糖 The second

The same of the sa



Monde CTION IMMOBILE

ciments vente

3: "3:

, i.e.

REPRODUCTION INTERDITE

LES LOCATIONS
DES INSTITUTIONNELS

• Le Monde • Jeudi 7 mai 1992 21

| ·                                                        |                                                                           |                                   | DES HA                                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                               |                                    |                                                  |                                                                                     |                                |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Туре                                                     | Adresse de l'immauble                                                     | Loyer brut +                      | Type<br>Surface/6099                               | Adresse de l'Immeuble<br>Commercialisateur                                            | Loyer brut +<br>Prov./charges      | Type<br>Surface/étage                            | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                                          | Loyer brut +<br>Prov./charges  |
| Burface/étaga<br>PARIS                                   | Commercialisateur                                                         | Prov./charges                     | 16• ARRONDIS                                       | SEMENT                                                                                |                                    | PAVILLON 6 P.<br>121 m²<br>Gerage                | VILLEPREUX 6, impasse de la Fontaine AGIFRANCE – 30-44-01-13 Frais de commission    | 7 026<br>+ 345<br>4 999        |
| 7. ARRONDÌSS                                             | SEMENT                                                                    |                                   | 2 PIÈCES<br>62 m², RC                              | 20, nm de Lubeck<br>AGF - 44-86-45-45<br>Frais de commission                          | 6 500<br>+ 1 150<br>4 625          |                                                  |                                                                                     | 1                              |
| 3 PIÈCES<br>80 m², 1= étage                              | 195, rue de l'Université<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission   | 11 000<br>+ 787<br>7 920          | 5 P. DUPLEX<br>131 m², 5/6- ét.                    | 4, rue Félicien-David<br>SOLVEG - 40-67-06-99<br>Frais de commission                  | 18 500<br>+ 900<br>14 275          | 92 - HAUTS-DE                                    | . BOULOGNE                                                                          | 8 400                          |
| 4 PIÈCES<br>188 m², 6- étage<br>parking                  | 12, piace Joffre<br>GCI 40-16-28-69                                       | 16 500<br>+ 2 080                 | 17• ARRONDIS                                       | SEMENT                                                                                |                                    | 55 m², 3- étage<br>mezzanine 15 m²<br>parking    | 33-37, rue Pasteur<br>SOLVEG - 40-67-06-99<br>Frais de commission                   | + 550<br>6 700                 |
| 2 PIÈCES<br>43 m², 2- étage<br>parking                   | 50, rue de Bourgogne<br>SOLVEG - 40-67-06-99<br>Frais de commission       | 7 000<br>+ 695<br>5 650           | 5 PIÈCES<br>151 m², 4 étage                        | 2-4, avenue des Terres<br>AGF - 44-86-45-45<br>Frais de commission                    | 16 000<br>+ 1 100<br>11 385        | 4 PIÈCES<br>86 m², 2• étage<br>2 parkings        | BOULOGNE 197, rue Gatieri LOC INTER - 47-45-14-65 Frais de commission               | 7 545<br>+ 650<br>5 742        |
| 8º ARRONDIS                                              | SEMENT                                                                    | -                                 | 3 PIÈCES<br>65 m², 5- étage<br>sans ascenseur      | 22, rue Brochant<br>CIGIMO - 48-00-89-89<br>Honoraires de location                    | 5 440<br>+ 380<br>4 187            | 4/5 PIÈCES<br>115 m². RC                         | COURBEVOIE  333, boulevard Saim-Denis CIGIMO - 48-00-89-89 Honoraires de location   | 6 030<br>6 030                 |
| 3 PIÈCES<br>60 m², 1= étage                              | 5, rue Laborde<br>AGF – 44-86-45-45<br>Frais de commission                | 6 300<br>+ 442<br>4 483<br>22 600 | 18- ARROND                                         |                                                                                       | 1 4 602                            | 3 PIÈCES<br>99 m², 2- átage<br>parking, cave     | LEVALLOIS lie de la Jate AGF - 44-86-45-45 Frais de commission                      | 11 310<br>+ 800<br>8 048       |
| 4 PIÈCES<br>156 m², 2• étage<br>Parking<br>Refait à neuf | 10 bis, rue Paul Baudry<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission    | + 3 685<br>16 272                 | 2 PIÈCES<br>59 m², 1º átage<br>parking<br>2 PIÈCES | 110, rue Marcadet AGF - 44-86-45-45 Frais de commission 175, rue Phde-Grand           | + 1 240<br>3 275<br>4 290<br>+ 980 | 4 PIÈCES DUPLE<br>95 m², 7· étage<br>2 terrasses | _                                                                                   | 12 850<br>+ 1 645<br>9 520     |
| 4/5 PIÈCES<br>181 m², 5- étage<br>parking<br>rafait neuf | 10 bis, rue Paul-Baudry<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission    | 25 600<br>+ 1 726<br>18 432       | 70 m², 1< étage<br>parking, balcon                 | CIGIMO - 48-00-89-89<br>Honoraires de location                                        | 3 359                              | parking<br>6 PIÈCES<br>230 m², 4 étage           | NEUILLY  1 bis, bd Richard-Wallace AGIERANCE - 49-03-43-                            | 27 156<br>04 + 3 786<br>19 324 |
| 5 PIÈCES<br>144 m², 3• étage                             | 66, bd Melesherbes<br>GCI - 40-16-28-69                                   | 19 400<br>+ 1 885                 | 19• ARROND                                         |                                                                                       | ı 2 950                            | 7 PIÈCES<br>261 m², 4 étage                      | Frais de commission  NEUILLY  43, boulevard Victor-Hugo  AGIFRANCE – 49-03-43       | 27 009                         |
| 11- ARRONI                                               | DISSEMENT                                                                 | -                                 | STUDIO<br>23 m², 1º étage<br>parking               | 2-10, rue de Joinville<br>AGF - 44-86-45-45<br>Frais de commission                    | + 420<br>2 099                     |                                                  | Frais de commission                                                                 | 19 219                         |
| 2 PIÈCES<br>46 m², RC<br>perking                         | 5-7, rue Saint-Hubert<br>AGF - 44-86-45-45<br>Frais de commission         | 3 369<br>+ 400<br>2 397           | 3 PIÈCES<br>71 m², 1° étage<br>parking             | 10-21, rue d'Annam<br>AGF - 44-86-45-45<br>Frais de commission                        | 5 700<br>+ 1 120<br>4 056          | 2 PIÈCES<br>66 m², 1º étage                      | 19-23, avenue Sainte-Foy<br>SOLVEG - 40-67-06-99<br>Frais de commission             | + 805<br>4 688                 |
| 3 P. IMM. NEI<br>70 m², 1- étage<br>parking, terrasse    | GC1 - 40-10-20-05                                                         | 6 800<br>+ 685                    | 20° ARRONE                                         | DISSEMENT                                                                             |                                    | 4 PIÈCES<br>159 m², 2- étage<br>parking          | NEUILLY<br>74, rue de Chézy<br>GCI - 40-16-28-71                                    | 23 850<br>+ 3 796              |
|                                                          | IDISSEMENT                                                                | es   7 456                        | 3 PIÈCES<br>76 m², 7• étage<br>parking, terrasse   | 52-56, rue des Haies<br>CIGIMO - 48-00-89-8<br>Honoraires de location                 | 9   5 250<br>+ 1 000<br>4 050      | 4, PIÈCES<br>93 m², 2• étage<br>perking          | VANVES<br>114, avenue Victor-Hugo<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission    | 7 000<br>+ 1 636<br>5 040      |
| 4 PIÈCES<br>98 m², 9 étage<br>parking                    | AGF - 44-86-45-45<br>Frais de commission                                  | + 1 463<br>5 306                  |                                                    | iro                                                                                   |                                    | 94 - VAL-D                                       | E-MARNE                                                                             |                                |
| 14 ARRON                                                 | NDISSEMENT                                                                | ne 8 954                          | 78 - YVELİİ<br>3 PIÈCES<br>66 m², 1- étagə         | MAISONS-LAFFITTE 21-31, rue des Côtes SAGGEL - 47-78-15-1                             | 5 300<br>+ 1 057<br>3 816          | 76 m², 1ª etage                                  | CACHAN 34, av. Carnot AGF - 44-86-45-45 Frais de commission                         | 5 400<br>+ 960<br>3 843        |
| 94 m², 1~ étage<br>2 perkings                            | Frais de commission                                                       | 6 750                             | parking<br>MAISON 6 PIÈ<br>143 m²                  | Frais de commission  CES MONTESSON  28, av. de la Terrasse  COLVEG - 40-67-06-        | 12 000                             | B balcon                                         | LE KREMLIN-BICETRE 23-25, avenue de Fontaix LOC INTER - 47-45-1 Frais de commission | 6 700<br>4-65 + 860<br>5 094   |
| 3 P. IM. NF<br>91 m², 3- étage                           | NDISSEMENT  20 bis, sv. de Lowendal SAGGEL - 47-42-44 Frais de commission | , , ,                             | 3 PIÈCES<br>68 m², 9- étage                        | POISSY 3, av. des Ursulines ACHERANCE - 30-74                                         | 3 53                               | 5 PIÈCES<br>95 m², 1 étage<br>9 balcon, terrassa | SAINT-MANDÉ 23-25, avenue Joffre LOC INTER - 47-45-1 Frais de commission            | 8 667<br>+ 1 080<br>6 534      |
| parking<br>3/4 PIÈCES<br>87 m², 2• étag<br>parking       | 21, rue des Cévennes<br>SAGGEL - 47-42-44<br>Frais de commission          | . 1                               | 4 PIÈCES<br>88 m², RC                              | Frais de commission<br>ST-GERMAIN-EN-LAY<br>40, rue des Ursuines<br>AGF – 44-85-45-45 | E   671                            | 5 PIÈCES<br>108 m², 2° étag<br>box, cave         | vincennes<br>40, rue des Vignerons<br>AGF - 44-86-45-45<br>Frais de commission      | 9 132<br>+ 1 080<br>6 498      |
| 4/5 P. IM. N<br>158 m², 1° éta<br>parking                | NF 20 bis, av. de Lowenda<br>SAGGEL - 47-42-44<br>Frais de commission     |                                   | n Parking, cave                                    | Frais de commission                                                                   | 478                                | <u>"</u> }                                       |                                                                                     |                                |

### Le Monde

CHAQUE MERCREDI

VOS RENDEZ-VOUS

LA SÉLE<u>CTION IMMO</u>BILIÈRE LES LOCATIONS DES INSTITUTIONNELS L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Le Monde, premier quotidien national avec 1 668 000 lecteurs, dont 742 000 habitent Paris et la région et 630 000 appartiennent à des foyers « cadres supérieurs ». (Source CESP 91 - LNM.)

Le Monde, premier quotidien des cadres : 844 000 lecteurs. Le Monde, premier quotidien des cadres supérieurs : **596 000 lecteurs.**(Source : IPSOS 91 - LNM.)

Le Monde, le quotidien national le plus vendu à Paris: 91 176 exemplaires.

(Source : NM 88 - année 90.) Pour tous renseignements : PROFESSIONNELS 46-62-73-43 PARTICULIERS 46-62-73-90 - 46-62-72-02 CETTE PAGE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LA PARTICIPATION DE











LOCARE









### VIE DES ENTREPRISES

Surendettement et crise immobilière

### Olympia and York négocie sa survie

Dans un effort sans doute ultime pour éviter l'effondrement, le holding Olympia and York Developments, qui croule sous un montant de 14,3 milliards de dollars canadiens (66,6 milliards de francs de dettes), a аллопсе́ mardi 5 mai qu'il soumettrait à ses créanciers, jeudi 7 mai à Londres, un nouveau plan quinquennal de restructura-

### MONTRÉAL

de notre correspondante

Le plus gros promoteur immobilier du monde, propriété des frères Reichmann de Toronto, au Canada, avait soumis le 13 avril un premier plan de restructuration (le Monde du 22 avril) qui n'a manifestement pas satisfait la centaine d'institutions sinancières, créancières du groupe.

O. and Y. leur avait demandé des délais de paiement mais enten-dait mettre la plupart de ses pro-

priétés nord-américaines à l'abri du processus de renégociation de sa dette. Le plan réclamait en outre 300 millions de dollars canadiens de nouveaux prêts à un tout petit groupe de prêteurs, principalement les membres du syndicat bançaire dit « Club des 11 », qui a financé le colossal complexe immobilier Canary Wharf, en cours de réalisation à Londres depuis 1987. Projet largement responsable de la crise de liquidités dans laquelle se débat O. and Y. depuis mars dernier (le

Monde du 28 avril) . En fait, le «Club des II» n'a accordé in extremis, la semaine dernière, qu'une rallonge de 5 mil-lions de livres (49 millions de francs) de crédits pour Canary Wharf. Ses membres devaient se réunir cette semaine à Londres pour discuter de la possibilité d'avancer 30 millions de livres supplémentaires, mais aussi de l'opportunité de placer le projet sous la tutelle d'un syndic de faillite. Une telle procédure obligerait vraisemblablement O. and Y. à des dépôts de bilan aux Etats-Unis et

Pendant ce temps, la liste des défauts de paiement du groupe continue de s'allonger et sa crédibilité de s'éroder. Alors même que la compagnie s'avouait lundi incapable de payer 17 millions de dollars canadiens d'intérêts dus ce jour-là sur des obligations garanties par le plus prestigieux de ses buildings de Toronto, le gouvernement canadien a annoncé sa décision de n'accorder aucune forme d'aide à sa restructuration

Le second plan financier sera donc sans doute plus conciliant que le premier vis-à-vis des banques. Les dirigeants d'Olympia and York ont déjà indiqué qu'ils comptaient allonger la liste des actifs mis en vente. Selon les informations qui ont filtré à la suite d'une rencontre qu'ils ont eue lundi 4 mai à New-York avec une douzaine de gros créanciers, c'est cette fois à l'ensemble de ses préteurs que O. and Y. demanderait, non plus 300 mais 700 millions de dol-lars canadiens d'argent frais.

CATHERINE LECONTE

### CHIFFRES ET MOUVEMENTS

au Canada.

### SOCIAL

☐ Opel supprimera 6 000 emplois en cinq ans. - Après d'autres constructeurs d'automobiles, Opel a annoncé mardi 5 mai un vaste plan de suppressions d'emplois : 6 000 postes seront supprimés en cinq ans en Europe par des départs en retraite anticipée. Cette mesure a été prise pour améliorer la pro-ductivité de cette filiale européenne du constructeur automobile américain General Motors, bien que ses ventes soient en progres-

□ Chapelle-Darblay (papier) réduira ses effectifs de 52 per-sonnes. – L'usine Chapelle-Darblay (groupe finlandais Kymmene) de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) va supprimer 52 emplois sur un effectif de 600 de l'usine. Spécialisée dans la fabrication de papier « couché » pour les magazines, l'usine va fermer une ancienne machine inadantée selon la direction, à la demande actuelle. Le plan de suppression d'emplois ne devrait concerner que des salariés susceptibles de quitter l'entreprise dans le cadre d'accords de préretraite.

### **CONTRAT**

Olivetti fournira les ordinateurs de McDonald's aux Etats-Unis. Olivetti fait son entrée chez Mc Donald's. Le contructeur informatique italien a annoncé, mardi 5 mai, qu'il allait installer au cours des dix prochaines années 50 000 stations de travail dans les 8 800 restaurants de la chaîne de restauration rapide installes aux Etats-Unis. Le montant du contrat, éva-

Le Monde

Edité par la SARL, le Monde

Durée de la société : cent ans à compter du

10 décembre 1944 Capital social : 620 000 F

Principaux associés de la société

Société civile

« Les rédacteurs du Monde ».

« Association Hubert-Beuve-Méry »

Société anonyme des lecteurs du *Monde* 

Le Monde-Entreprises,

M. Jacques Lesourne, gérant.

PUBLICITE

Jacques Lesourne, président Michel Cros, directeur généra

Philippe Dupuis, directeur

15-17, rue du Colonel-Pierre-Avia

75902 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 46-62-72-72 Télex MONDPUB 634 128 F

Téléfax : 46-62-98-7), - Société filiale de la SARL le Ajande et de Médias et Réges Europe SA.

Le Monde

TÉLÉMATIQUE sez 36-16 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez *LM* 

7

7)

lué à plus de 300 millions de dollars (1,6 milliard de francs environ), est l'un des plus importants jamais signés par Olivetti. Le contrat tombe à point nommé pour le groupe informatique italien : la firme d'Ivrea, qui devrait annoncer des pertes dépassant 1,3 milliard de francs en 1991, est en pleine restructuration. Pour M. Carlo De Benedetti, qui dirige le groupe, cette opération « prouve qu'Olivetti est un concurrent sérieux sur le long terme, capable de marquer des points sur les marchès les plus difficiles de l'Extrême-Orient et des Etats-Unis contre les concurrents les plus compétitifs ». Ce contrat a renforcé la conviction de certains ana-lystes qui prêtent à M. De Benedetti l'intention de céder rapidement sa société informatiattrayante,

### RACHAT

Le premier groupe panetier sudafricain, SAPPL, rachète Hannover Papier. - Le premier groupe papetier sud-africain, SAPPI, va prendre le contrôle du groupe allemand Hannover Papier pour quelque 825 millions de rands (1.6 milliard de francs environ), a annoncé mardi 5 mai la télévision sud-africaine. Le financement de l'opération sera assuré erâce à un emprunt en eurodevises sur le marché international, précise la télévision. SAPPI doit racheter au suedois NCB Aktiebo-lag sa participation de 80 %. SAPPI envisage à l'issue de cette acquisition de demander sa cotation en Bourse à Londres, Francfort et Paris.

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE

75501 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 40-65-25-25

Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.806F

Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration

PRINTED IN FRANCE

890 F

1 620 F

3 mois

3 mọiş □

Nom

Adresse:

Localité :

### RÉSULTATS

□ Plastic Omnium : résultat net en hausse de 38 %. - Le groupe Plastic Omnium a annoncé une hausse de 38 % de son bénéfice net consolidé à 107 millions de francs contre 77,7 millions en 1990, pour un chiffre d'affaires en progression de 29 % à 4 milliards de francs. A structure comparable. la hausse du chiffre d'affaires est de 8 %. Le conseil prod'antaires est de 8 %. Le conseil pro-posera de verser un dividende de 5,50 francs par action, assorti d'un avoir fiscal de 2,75 francs contre 4,50 francs en 1990. La hausse du chiffre d'affaires s'explique par l'ap-port par Burelle SA de sa filiale Techni Plaste Industrie (spécialise dens la fabrication de réservoirs de dans la fabrication de réservoirs de carburant pour l'industrie automo-bile) et l'acquisition de la société Zarn, leader américain de la fabrication de conteneurs en n la collecte des ordures ménagères.

□ Lectra Systèmes : perte nette de 39,1 millions de francs en 1991. -Lectra Systèmes, société bordelaise spécialisée dans les machines numériques de découpe de tissus, a accusé une perte nette de 39,14 millions de francs en 1991 (contre 249,2 millions en 1990) pour un chiffre d'affaires de 702,5 millions de francs, en haisse de 10 % sur 1990. Ce résultat correspond à la fourchette basse des prévisions publiées par la société en janvier, qui tablait sur une perte nette entre 31,5 et 39,5 millions. Le redressement est néanmoins sensible. puisque ces résultats auraient été positifs sans le passage d'une provision de 42 millions de francs pour le procès engagé aux Etats-Unis par le principal concurrent de Lectra, l'américain Gerber, pour contre-

façon de brevets.

Renseignements sur les microfilms et index du Monde au (1) 40-65-29-33

**ABONNEMENTS** 

1. place Hubert-Beave-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. TEL: (1) 49-60-32-90

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande.

Pour vous abonner, renvoyez ce bulletin accompagné de votre

règlement à l'adresse ci-dessus

ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

Changements d'adresse définitifs on provisoires : nos abonnes sont invites a formuler leur demande deux semaines avant leur départ, en indiquant leur nts d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à

**BULLETIN D'ABONNEMENT** 

Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

Durée choisie :

6 mois 🗆

. Prénom : .

\_Pays:

Code postal : .

SUISSE-BELGIQUE

LUXEMB PAYS BAS

572 F

1 123 F

2 056 F

ADMINISTRATION : PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY

94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

Tél.; (1) 40-65-25-25

Télécopieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311F

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437

ISSN: 0395-2037

**AUTRES PAYS** 

y compris CEE avion

790 F

1 560 F

2 960 F

1 an 🛛

### MARCHÉS FINANCIERS

### PARIS, 6 mai . 4 Grande prudence

Dans la foulée du repli de Wall Street, le Bourse de Paris marquelt le pas mercredi dans un marché calme où les opérateurs faisaient preuve d'une crade exidence. Se prouve d'une grande prudence. En recul de 0,23 % à l'ouverture, l'indice CAC 40 restait ensuite stable avant d'accenturs ses penas en milieu de journée. En début d'après-midi, il cédait 0,57 % à 2 035,31 points.

L'optimisme qui a conduit le mar-ché français bien au-delà des 2 000 points du CAC 40 et à moins de 5 % de ses plus hauts niveaux historiques est en train graduellement de faire place à une certaine inquié-tude. La légère détente du loyer de l'argent à Paris ne parvient pas à sti-muler une Bourse très prudente. A l'origins de ce malaise diffus, on magne. L'epee de Damocies d'une hausse des taux allemends inquiète l'ensemble des investisseurs à la veille de la réunion bimensuelle, jeudi 7 mai, de la Bundesbenk. Enfin, l'annonce d'un recul de la production industrielle d'automobiles en France de magne a designent les de la production de la production industrielle d'automobiles en France

Du côté des valeurs, les titres du Du côté des valeura, les tieres du groupe Hachette étalent tous en hausse à le reprise de leurs cotations, les opérateurs exprimant en qualque sorte leur soulagement. Matra qui fusionne avec Hachette gagne 6,5 % avec 115 000 titres échangés, MMB est en hausse de 5,3 % dans un marché de 37 000 actions et Hachette progresse de 3,7 % avec 78 000 transactions. Per alilleurs, baisse de 8,2 % de CSEE après l'annonce d'une augmentation de capital.

### NEW-YORK, 5 mai 4 Consolidation

Après avoir atteint un nouveau record lundi 4 mai, Wall Street a éprouvé le besoin de soufflet mardi. Sous la pression de prises de béné-Sous la pression de prises de béné-fices, l'indice Dow Jones des valeurs vedettes a terminé la séance à 3 369,34 points en baisse de 18,79 points, soit 0,67 %. Quelque 199 millions d'actions ont été échan-gées. Le nombre de titres en hausse à dépassé celui des valeurs en baisse à 234 centre 779 934 contre 779.

De nombreux experts tablaient sur une poursuite de la progression de la veille mais ont dû se raviser devant l'attentisme des investisseurs que reflète la faiblesse du volume des transactions. A moins d'un nouvel ssouplissement de la politique de crédit de la Réserve fédérale, les opé-rateurs s'attendent à une pause rabilvement longue du marché américa

| VALEURS                                     | Cours de<br>4 mai | Cours du<br>, 6 mai |     |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| Alcon                                       | 75.3/4<br>44      | 75 1/2              | !   |
| ATT                                         | 43 1/4            | 44<br>42 3/4        | H   |
| Chase Manhattan Bank<br>Da Post de Narrosca | 267/8<br>541/8    | 28 7/8<br>63 5/8    | Ħ   |
| Eastmen Kodek<br>Execution                  | 40 1/8<br>80      | 39 1/2<br>59 7/8    | П   |
| Ford                                        | 45                | 44 7/8              | ļ   |
| General Motors                              | 77 V4<br>40 5/8   | 77<br>40 1/2        | H   |
| Goodyear                                    | 73 3/4<br>92 1/2  | 74 1/4<br>93 7/8    | П   |
| ITT                                         | 64<br>63.3/4      | 66 5/6<br>63 :      | П   |
| Pfor                                        | 72 1/8<br>64      | 72 7/8<br>64 1/2    |     |
| Schlumberger                                | 62 5/B            | 62.3/8              | 1   |
| UAL Corp. sz-Allegie<br>Unico Carbide       | 125<br>27 7/8     | 125 1/4<br>27 3/8   | 1   |
| United Tech                                 | 54 3/4<br>18 1/4  | 53 1/4<br>18 1/4    |     |
| Хаток Согр                                  | 74 5/8            | 74                  | 1   |
|                                             |                   |                     | - 1 |

### LONDRES, 6 mai † Légère progression

Après un long week-end de trois jours, les valeurs ont terminé en légère hausse, mardi 5 mal, au Stock-Exchange. A la clôture, l'indice Footsie des cent grandes valeurs avait gagné 2.4 points sur un marché actif. Le volume des échanges s'est élevé à 632,8 millions de titres contre 627,1 millions vendredi.

Le marché a boudé l'abaissement anticipé d'un demi-point des taux d'intérêt britanniques à 10 %, après un moment d'auphorie. En effet, le un moment d'euphone. En effet, le marché avait bondi de plus de 23 points lors des premières minutes, stimulé per des rumeurs de réduction des teux, avant de retomber en milleu de matinée lorsque la réduction a effectivement eu lieu. La baisse consécutive de la livre et l'absence d'intérêt des investisseurs pour les fonds d'Etat ont réduit l'avancée du marché.

### TOKYO, 6 mai 1 Poursuite de la reprise

Après deux jours de fermeture en raison de fêtes nationales, la Bourse de Tokyo a affiché mercredi 6 mai une santé à laquelle elle n'étalt plus accoutumée depuis longtemps. Dans la foulée du nouveau record de Wall Street et de la bonne tenue de Londres et Paris, l'indice Nikkel a terminé la séance en hausse de 675,27 points (3,32 %) à 17 878,66 points.

Les boursiers n'ont pas noté d'élé-ments réellement nouveaux mais une amélioration du sentiment général des investisseurs, qui constitierent que le plus dur est sans doute passé. Les investisseurs étrangers ont donné le nent des titres japonais.

| VALEURS                                                              | Cours du<br>1= ,mai                                | Cours du<br>6 grai -                               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ağısonoso Bridgestone Canos Fuji Bark Hosda Mosors Massashta Blector | 1 290<br>1 170<br>1 400<br>1 390<br>1 580<br>1 410 | 1 310<br>1 180<br>1 440<br>1 400<br>1 586<br>1 430 |
| Sorry Corp                                                           | 575<br>4 300<br>1 460                              | 585<br>4330<br>1480                                |

### **PARIS**

| Second marché (###05500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>préc.                                                                                                                         | Dernier<br>cours                                                                                                          | VALEUR\$                                                                                                                                                                             | Cours<br>préc.                                                                                             | Dernier<br>cours                      |  |
| Ational Cities Ament Associes B.A.C. Boine (in) Boisser (Lyon) C.A.L. do Fr. (C.C.I.) Catierson Cardia C.F.P. C.F.P.I. Contento Conference Creeks Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desprin Desp | 4552<br>258 50<br>65<br>785<br>479 60<br>240<br>823<br>359 10<br>852<br>175<br>275<br>1120<br>290<br>1218<br>200<br>239<br>1010<br>158 | 4581<br>250<br>62,<br>785<br>477 50<br>285<br>385<br>886<br>175<br>274<br>1170<br>281<br>1218<br>190 90<br>285<br><br>351 | Jamob. Hässikre Insent. Computer LP.S.M. Locerie Matra Comm. Michae Publ. Filipsochi School. Invest (Ly) Serbo. Sopre TF: Thermador H. (Ly) Uning Viel et Cir. Y. St-Laurent Groupe. | 1150<br>148<br>68.75<br>77.20<br><br>171<br><br>288<br>90<br>315<br>314<br>487<br>410<br>250<br>115<br>870 | 1150<br>180<br>72<br>75 10<br>215<br> |  |
| Editions Balland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120<br>170<br>195                                                                                                                      | .126<br><br>209 60                                                                                                        | LA BOURSE                                                                                                                                                                            | SUR M                                                                                                      | INITEL                                |  |

### MATIF Notionnel 10 % - Cotation en pourcentage du 5 mai 1992 Nombre de contrats estimés: 78 926

| COURS           |                  | ÉCHÉ                           | ANCES   | . ,              |  |
|-----------------|------------------|--------------------------------|---------|------------------|--|
|                 | Juin 92          | 92 Sept. 92                    |         | Dác. 92          |  |
| Denier          | 197,48<br>197,42 | 197,48 197,68<br>197,42 197,66 |         | 107,84<br>107,86 |  |
|                 | Options          | sur notionn                    | el .    |                  |  |
| PRIX D'EXERCICE | OPTIONS          | D'ACHAT                        | OPTIONS | DE VENTE         |  |
|                 | Juin 92          | Sept. 92                       | Juin 92 | Sept. 92         |  |

CAC 40 A TERME

Volume : 7 500

| COURS        | Mai               | Juin                 | - Juillet                        |  |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| Denier       | 2 065<br>2 063,50 | 2 050,50<br>2 053,50 | 2 050<br>2 031,50                |  |
| CHAN         | GES               | BOU                  | RSES                             |  |
| Dollar: 5,50 | ▼                 | PARIS (INSEE, ba     | se 100 : 31-12-91<br>4 mai 5 mai |  |

chissait sur un marché des changes sans orientation. Les opérateurs estiment que l'évolution (SBF, base 100: 31-12-81) Indice général CAC 545,96 551.15 des taux d'intérêt américains et allemands provoquent les flucina-tions de la monnaie américaine. A Paris, le billet vert échangeait (SBF. base 1000 : 31-12-87) hadioe CAC 40 2 041,62 2 046,93 NEW-YORK (Indice Daw Jones) 4 mai 5 mai au fixing à 5,5080 francs contre 5,5265 francs à la cotation offiindustrielles 3 378,13 3 359,34 LONDRES (Indice « Financial Times »)
4 mai 5 mai
00 valeurs Clos 2 662,20
0 valeurs Clos 2 983,30 FRANCFORT 5 mi 6 mai Dollar (en DM)..... 1,6387 46344 TOKYO : I= mai . 6 mai

Dollar (ca year).... 133,13 L32,79 FRANCFORT MARCHÉ MONÉTAIRE . 1*728,19* (effets privés) TOKYO 5 mai . Paris (6 mai) New-York (5 ma)\_ .334%

### MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                                                                                | <ul> <li>COURS CO</li> </ul>                                                 | TMATYME                                                                      | COURS TERME TROIS MOIS                                                       |                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                | Demandé                                                                      | Offert                                                                       | Demandé                                                                      | Offert                                                                       |  |
| S E-U Yen (109) Ecn Deutschemark Prase suites Lire italieuse (1009) Live sterling Pesets (109) | 5,5190<br>4,1620<br>6,9180<br>3,3678<br>3,6575<br>4,4810<br>9,8380<br>5,3640 | 5,5228<br>4,1659<br>6,9228<br>3,3675<br>3,6718<br>4,4840<br>9,8430<br>5,3690 | 5,6035<br>4,2175<br>6,9120<br>3,3675<br>3,6676<br>4,4576<br>9,8350<br>5,3330 | 5,6095<br>4,2230<br>6,9200<br>3,3695<br>3,6838<br>4,4635<br>9,8460<br>5,3430 |  |

### TAUX D'INTERET DES EUROMONNAIES

| - 1 |                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                             |                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                  |                                                                         | MOIS                                                                              | TROIS MOIS                                                         |                                                                           | SIX MOIS                                                    |                                                                                 |
|     |                                                                                                  | Demandé                                                                 | Offert                                                                            | Demandé                                                            | Offert                                                                    | Demandé                                                     | Offert                                                                          |
|     | S E-U Yes (100) Ecn Deutschennerk Franc salese Lite italiense (1000) Livre sterring Peseta (100) | 3 11/16<br>4 11/16<br>10 1/16<br>9 3/4<br>8 13/16<br>12 1/16<br>12 1/16 | 3 L3/16<br>4 L3/16<br>10 3/16<br>9 7/8<br>8 L5/16<br>12 L/4<br>10 3/16<br>12 5/16 | 3 13/16<br>4 5/8<br>10 1/16<br>9 3/4<br>8 3/4<br>11 3/4<br>10 1/16 | 3 15/16<br>4 3/4<br>10 3/16<br>9 7/8<br>8 7/8<br>12<br>10 3/16<br>12 5/16 | 3 15/16<br>4 9/16<br>10 1/16<br>9 3/4<br>8 9/16<br>12<br>10 | 4 1/16<br>4 11/16<br>10 3/16<br>9 7/8<br>8 11/16<br>12 1/4<br>10 1/8<br>12 5/16 |
| ĺ   | FRANC FRANÇAIS                                                                                   | 9 7/8                                                                   | 10                                                                                | 9 15/16                                                            | 10 1/16                                                                   | 9 15/16                                                     | 10 1/16                                                                         |

Ces cours indicatifs, pratiqués sur le marché interbançaire des devises, nous sont communiqués en fin de matinée par la Salle des marchés de la BNP.



الله ال<u>م</u>حدية .

778

4

27

- T- - - -

ما مؤر برم

was refuger to pr

· , - 9

\*\*\* -5-45-

1199 at 2

---

. . . .

T: .- ...

عمى شده با

يهو دوسه د د د

4. —-

25 CO.

े ।

iz -127

A. Cong

<del>1</del>2 -

3

- 344 200 ----F. 193 4 See Book 76. MA / ورز بيب د د de Mennie

ę٠

er by marked



### MANCIERC

cond marché

### MARCHÉS FINANCIERS

|               | WARUILLO TIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cours relevés à 13 h 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γ             | BOURSE DU 6 MAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FALEURS Cours Premier Demier % cours cours +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ca Ca         | Règlement mensue:    Comparison   Densier   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Moscos. 228 225 70 222 50 - 2 41 323 10 323 10 - 0 15 48 50 47 50 48 50 + 1 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practic. Cours practi | Métropol 60 20 60 10 61 60 + 2 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1             | 902 Cilyon TP 915 910 908 -0.77 946 775 Loomba 727 730 727 -0.75 66 Socker/8 68 146 144 10 -2.64 27 Her 146 Remai TP 1506 1541 1553 +5.11 90 907 949 907 949 1506 1541 1553 +5.11 90 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 949 160 907 9 | Metr. Packard 442 50 35 30 - 0 58 act 850 850 950 - 0 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | 909   Thomson T.P 901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   9      | 86440 66 20 67 + 4 03<br>mastrix 135 135 135<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 1           | 555 Alson-Alestron 884 682 880 -0.80 289 -0.80 329 346 346 365 89 0 -0.60 1700 Source Person BD4 800 805 +0.02 505 155 155 155 155 155 155 155 155 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 371 370 10 388 - 081<br>172 50 173 172 50<br>9 Yokado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | 1700   Als. Superm   1702   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700      | 3 55<br>240 80 240 40 + 0 17<br>E Doubl's 814 818 + 0 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>.</u>      | S35   Aze  ser Clas Mids    1015   1010   1012   -0.30   425   100cks France   430   425   222   322   322   323   -0.31   1190   Novis   Novis   100 30   103   107 60   -0.65   1230   Symbolium   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155     | Gransota M. 521 514 514 + 101 44 55 45 20 45 + 101 356 40 350 50 350 30 - 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 121   Sali-Expires   125   125   125   125   125   125   125   125   126   126   127   127   128   128   127   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   1   | Merch Hedro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 60 80gm-69 1400 1400 1400 1400 1400 128 280 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0FSL 702 100 90 100 30 + 0 61 7789 1784 1800 + 0 61 7789 440 438 437 - 0 68 7116 114 40 114 - 1 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| :             | State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   Stat   | Photos Dome 56 90 57 25 57 30 + 0 70 Procest Gambia 200 200 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part   The part    | Renditorses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| :<br><b>1</b> | No.   Sept.    | NTZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4             | 2580   Confident   2585   2800   2890   -0 16   2800   2890   -0 16   2800   2890   -0 16   2800   2890   -0 16   2800   2800   2890   -0 175   50   -0 102   1890   -0 18   2800   2800   -0 18   2800   2800   -0 18   2800   2800   -0 18   2800   2800   -0 18   2800   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   2800   -0 18   -0 18   2800   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0 18   -0   | Schanberger. 350 355 20 352 50 4 0 7 5 48 10 - 0 41 35 206 2306 2306 2306 2306 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 405 + 1 50 389 400 400 405 + 1 50 389 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •             | 250   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185    | Samara Reaction 183 184 183 10 + 0 05 184 183 10 + 0 05 184 183 10 + 0 05 184 184 183 10 + 0 05 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ţ             | 451 CEP, Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 Teletronica 26 20 26 90 26 90 + 2 29 70 26 90 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89 10 89  |
| <del>-</del>  | 135   Complete   177   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179     | 15 Usix Techs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *<br>· · · ·  | 135   Openium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 Volvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _             | 725 Christan 729 722 725 Line 383 9 378 60 379 60 112 240 5.56E 233 50 239 1046 45 Feegold 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~     4Ma   1US3U   1V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185    | 5/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | COMPTANT (sélection)  Costs Dernier VALEURS Frais incl.   VALEURS   Frais incl.   VALEURS   Frais incl.   Frais incl.   VALEURS    ci net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | % % du VALEURS préc. Cours VALEURS préc. Cours Action. 211 05 205 40 Francis. 501 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 106 84 Proficia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | CLM 1450 1426 Pais France 191 191 Etrangeres Agentryn 7412 53 7127 43 France Regions 125 70 215 10 215 10 215 10 215 10 216 Anglia 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 256252 21 25625 | 35 03 Réchelor 830 09 813 61<br>M 40 63 Remarco 159 44 157 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ·             | Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid Cinform   Paid   | 77 939 29 Revenus Trimestr 1126 88 1110 23 82 14603 60 9 Honord Bio-Alim 1018 96 972 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | Fine Date 3,054.05   108.90   7.23   Cyr Lyon Alemann   361   1075   725   725   Prosecular C7.   758   760   American Branch   520     American Branc                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85 174 07<br>89 1233 87<br>12 13812 12 St Homoré States 229 74 219 32<br>9t Homoré States 229 74 219 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 10,26% mars 86. 104 05 1 54 Celei Gán.ind 310 320 Rossio 171 50 188 20 Reseto 18000 Ass Capital 18000 Ass Capital 18000 Ass Capital 18000 Ass Court Territor 18000 Ass Court Territor 18000 Ass Court Territor 18000 Ass Court Territor 18000 Ass Court Territor 18000 Ass Court Territor 19092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 1458 13 S. Honoré Paris. 578 75 552 61 59 99021 84 St. Honoré Paris. 578 75 552 61 520 42 545 70 St. Honoré Paris. 545 14 520 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25<br>25      | 0AT 9.8% 1/1998. 102 55 2.59 Degreenent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 50 546 57 St. Hosenti Real 14855 09 14750 57 593 151 39 Stosetic 1730 97 1730 97 1730 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , 1 Y         | CFT 10,26% now 90 106 43 1.46 Bases Bassis Victy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 96 2294 61 Sécuriais 1382 20 1382 20 284 12462 84 Scientific 717 87 707 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | CAB Parities 5000F. 98 3 09 Exching Paris. 4200 4200 S.C.A.C. 700 General. 1070 General. 1070 Aza S& Ext. 1380 122 16 122 64 Leurai L.T. 57 50 75 60 Aza Valeura PER. 128 16 122 64 Leurai L.T. 57 50 75 60 Aza Valeura PER. 108 108 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 98 1018 9                 | 77 47 11207 47 See Associates 665 19 845 82 90 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.<br>20.5    | CRE 11,737 5000F 98 25 3 69 FLP. 93 38 3 30 FLP. 97 35 0 64 FLA.C. 1921 1921 SSc. 97 35 0 64 FLA.C. 1921 1921 Sc. 150 to 155 Grace and Co (NR) 197 30 192 70 Cadence 2 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 1021 43 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentus: 200 1041 85 Licentu | 90 20 2069 90 Scar 5,000 457 76 445 91 90 20 26063 85 SJ. Es. 1403 40 1342 97 78 95 718 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | CHARS FUE 3% 100   Foot. Lyournake                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86 70 568 94 September 406 95 396 08 222 94 218 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , s           | Cons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118 47 10018 29 Shirmer 443 70 431 82 445 51 57445 51 S.M.I 1172 19 1138 05 1164 48 1141 65 083 55 72083 556 Sogmirance 1164 48 1141 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100<br>400 g  | Thomas, c/3,225 doi: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 371 33 61371 33 Soglowyn 313 22 307 08 31340 40 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 29 1082 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 52 1081 5 |
|               | GF.C. 344 344 347 3073 3073 3073 2073 2073 2073 2073 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1835 00 281835 Sogistar 538 79 575 76 Solici Investissements 538 79 575 76 2186 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c <u>:</u> [] | VALEURS   101 10 103   100 100 100 100 100 100 100 100 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 132.07   7698 89   State Screet Act. Eur 10679 09   10317 95+   1155 73   1125 77   State Screet Act. From. 11526 53   11190 81+   1381 37   St. Str. Act. Japon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | Major Paramental   1911   908   Major Paramental   297   110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20     110 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25134 76 25134 76 State Street Erret. Mrs. 13325 03 12665 300 1394 31 1347 25 Stratége Account                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · : •         | Applications Hydr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1036 72 1026 46 Scrattigm Hambaron 1130 84 1097 90 11980 96 11980 96 Technocic 5867 21 5641 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 8. hypoth.Europ 3033 3030 3057 3057 3057 3057 3057 3057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4334 44 4744 65 Thesona 567 91 861 40 1580 66 1577 50 Tolson Plat. 1018 19 1008 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.            | Binding   2940     Blog Union   169     PUBLICITE   PUBLICITE   169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169     169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152 44 153 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 128741 33 12 |
| **.           | 87P 90 875 Mors 10606 94 10601 92 Carebodys 90 10 20 Engage Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10601 92 Carebodys 10606 94 10606 94 10606 94 10606 94 10606 94 10606 94 10606 94 10606 94 10606 94 10606 94 10606 94 1 | 2813 175 69 173 09 UAP Actions France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | Case Podain 750 731 Ocide C4 480 30 Henselighest let 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17/95 13 12/95 13 UAP Accident 547 81 528 U1 148 Accident 197 85 190 73 148 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | Combati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1493 34 1471 27 UAP Alto Submit 137 89 132 91 132 72 127 31 UAP Moyen Terms 137 89 132 91 19228 60 1922 10 567 96 UAP Premiero Cal 10512 17 10228 60 122 32 32 127 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Cote des Changes   Viarcite IIII   Gorge Degrame   160     Epurge Valeum   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   18304   11   1830     | 220 92 218 58 Liei-Associations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | MARCHE OFFICIEL COURS 6/5 acher   vents   ET DEVISES   Dreit.   1155 36   1121 71   Paccent A   127 27   Paccent A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7176 27 7161 95 Uni Generatio 1276 95 1251 90 18632 42 96298 92 Uni Rigions 1431 77 1398 95 1909 073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11            | Emits Units (1 ust) 5 913 327 347 0 0 fin (an ingot) 50350 50900 1752 1950 Ferrare Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 07 547 08 Passent Namelle 573 0 | 136 01 132 37 Univers Actions 1310 25 1278 29 21612 13 21590 54 Univers Actions 1812 71 1758 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3             | Sculpture   100 dm   348 880   16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65251 91 65251 91 10500 45 Valorg 2038 28 2038 28 105 73 Valorg 52875 75 52980 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | Suisse 100 (Inchiantaire 1 de 2 de 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , : prix précédent - E : marché continu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P. P. C.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



### AGENDA

### Le communiqué du conseil des ministres

réuni, mardi 5 mai, sous la présidence de M. François Mitterrand. Au terme des délibérations, le communiqué suivant a

- Elimination des déchets (Le Monde du 6 mai.)
- Taxe sur la valeur ajoutée et droits indirects
- Le ministre délégué aux affaires européennes a présenté un projet de loi sur l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects.
- Le projet de loi transpose une directive communautaire du 16 décembre 1991 relative à la taxe sur la valeur ajoutée et une directive du 25 février 1992 sur les produits soumis à accises.
- Ces directives organisent, en application du principe de libre cir-culation des marchandises contenu dans l'Acte unique européen, la suppression des contrôles et des forma-lités à objet fiscal lors du franchissement des frontières internes à la Communauté. Cette réforme doit entrer en vigueur le 1" janvier 1993.
- Câblage des immeubles
- Le secrétaire d'Etat à la communication a présenté un projet de loi relatif à l'installation de réseaux de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision. (Le Monde du 6 mai.)
- Le projet de loi vise à faciliter le raccordement des immeubles collectifs aux réseaux câblés.
- 1. Une servitude est instaurée au profit des communes pour perparties terminales des réseaux câbiés dans les parties communes des immeubles collectifs et des lotissements. (...)
- 2. Les règles de majorité aux-quelles sont subordonnées, dans un immeuble en copropriété, les décisions relatives à l'installation de réseaux internes seront assouplies. Ces décisions seront prises à la taires, exprimées en millièmes, alors qu'aujourd'hui la majorité des deux tiers des membres du syndicat est
- 3. Les organismes d'habitation à loyer modéré pourront exploiter eux-mêmes les réseaux installés dans les immeubles dont ils sont proprié-

### Le développement des réseaux câblés

Le ministre des postes et télécommunications a présenté une commu-nication sur le développement des réseaux câblés. (Le Monde du 6 mai.)

Le gouvernement a adopté, en 1990, un plan de relance du câble.

La mise en œuvre de ce plan a permis de tripler le nombre des abonnés, qui sont passés de 250 000 à 820 000 fin mars 1992. Pour amplifier cette progression, les mesures suivantes ont été prises.

1. - La solidarité technique, commerciale et financière entre France Telecom et les sociétés d'exploitation est renforcée. (...)

2. – Le câblage systématique des immeubles collectifs est encouragé. Tout immeuble neuf devra comporter une installation de distribution de télévision raccordable à un réseau câblé. (...) Un crédit de 50 millions de frança est action de 1992 composition de frança est action de 1992 compositions de frança est action de 1992 composition de 1992 c de francs est prévu, en 1992, pour subventionner les travaux de câblage dans les immeubles appartenant aux organismes HLM.

 L'offre de programmes par les réseaux câblés sera améliorée grâce à l'assouplissement de diverses dispositions réglementaires. Au cours de la phase initiale de développement du câble, les chaînes thé-matiques consacrées au cinéma année, jusqu'à 500 films rediffusa-bles sept fois selon une grille de diffusion élargie. De même, les chaînes du câble pourront bénéficier à titre transitoire d'un assouplisse-ment des quotas de diffusion d'œuvres d'expression originale française et européenne. Pour encourager les opérateurs à proposer des services à prix modérés, les abonnements dont le montant mensuel est inférieur à 70 francs ont été exonérés de la taxe alimentant le compte de pautien à alimentant le compte de soutien à l'industrie des programmes audiovi-

 L'enseignement technique Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique a présenté une com-munication sur l'enseignement

Plus de la moitié des élèves des lycées, soit environ 1 300 000, sui-vent une formation technologique ou professionnelle dispensée par 100 000 professeurs spécialisés.

Au cours des dernières années, i contenu des diplômes a été adanté à l'évolution des métiers et les relations entre l'école et l'entreprise ont été renforcées. Les enseignants se sont mobilisés pour assurer le succès des réformes. Un effort financier important a été accompli, notamment pour moderniser le parc des machines installées dans les lycées.

Trois objectifs sont poursuivis: le rapprochement entre les établisse-ments scolaires et le monde économique, l'information des élèves et de leurs familles en vue d'une meilleure orientation, l'amélioration des conditions de vie dans les lycées. Les mesures suivantes ont été adoptées.

1. - De nouvelles classes conduisant au certificat d'aptitude profes-sionnelle (CAP) seront créées, dans les métiers de l'industrie où des débouchés existent. Pour la préparation des diplômes professionnels, l'enseignement en alternance sera progressivement mis en place. Le

contenu des CAP sera adapté aux réalités locales de l'emploi, dans le respect du caractère national de ce

Des formations complémentaires de réorientation professionnelle seront organisées dans les établisse ments d'enseignement technique, pour permettre aux jeunes ayant interrompu leur formation générale en première ou en terminale d'ac-querir un CAP, un brevet d'études professionnelles ou un baccalauréat professionnel en étant dispensés, au vue de leurs résultats scolaires, de certains enseignements ou de certaines épreuves. L'enseignement dis-pensé dans les classes de troisième «d'insertion» sera adapté pour faciliter l'acquisition ultérieure par leurs élèves d'un CAP, notamment industriel (lire page 14).

- Pour améliorer leur orientation, les élèves de l'enseignement général recevront une information plus précoce et plus régulière sur les formations techniques et sur le monde de l'entreprise. Les jeunes filles seront encouragées à s'orienter vers les fillères techniques, au sein desquelles elles sont encore trop peu

Les professionnels participeront à cette information pour faire travail, les rémunérations et les pos-sibilités de carrière offertes par chaque métier. Les élèves seront famifiarisés avec les réalités professionnelles, notamment à l'oc-casion de classes d'entreprise, de parrainages et de visites d'entreprise. La possibilité offerte aux enseignants de suivre un stage en entreprise sera

3. - Pour améliorer les conditions de vie dans les lycées, les établissements conclueront des accords avec les associations culturelles, sportives sociales et éducatives. Dans chaque académie, les chefs d'établissement pourront faire appel à l'expérience de correspondants chargés de suivre les questions liées à la sécurité des

développée,

La commission nationale «éducation-profession», qui comprend des réprésentants des entreprises, des organisations syndicales et de l'éducation nationale, sera chargée de faire des propositions sur l'évointion des formations et des diplômes, le déroulement de la formation des élèves en entreprise et la participa-tion des professionnels à l'information sur les métiers, les emplois et

### **Nominations militaires**

Sur la proposition du ministre de la défense, M. Pierre Joxe, le conseil des ministres du mardi 5 mai a approuvé les promotions et nominations suivantes :

 Gendarmerie. – Sont promus : général de division, le général de brigade Michel Jeanjean; général de brigade, les colonels Jacques Riquet (nommé commandant la circonscription de gendarmerie de Rennes), Eric Baustert, André Lorant et Jean-Pierre Sabathier-Dages (nommé commandant l'Ecole supérieure de la gendarme-rie nationale à Maisons-Alfort).

Est nommé commandant la circonscription de gendarmerie de Lille, le général de brigade Francis

Terre. - Sont promus : géné-ral de division, les généraux de bri-gade Jean-Claude Egretaud et Jacques Sicard; général de brigade; les colonels Yves Le Chatelier, Michel Boileau et Henri Marescaux.

· Marine. - Est promu contreamiral, le capitaine de vaisseau Henri Barbu.

• Air. - Sont promus : commis-saire général de division aérienne, le commissaire général de brigade aérienne Pierre Ducasse (nommé directeur central du commissariat de l'air); général de brigade aérienne, les colonels Jacky Fricard et Alain Simon; commissaire général de brigade aérienne, le commis-

saire colonel Lucien Vincent (nommé directeur régional du com-missariat de l'air en région aérienne Atlantique).

Est nommé adjoint «opérations» au général commandant la région aérienne Méditerranée et commandant la zone aérienne de défense Sud-Est, le général de bri-gade aérienne Michel Gachelin.

• Service de santé. - Sont promus: médecia général, les méde-cins-chefs Roland Laroche et Jean

• Armement. - Sont promus ingénieur général de première classe, les ingénieurs généraux de Maurice Billet et Michel Barrier; ingénieur général de deuxième classe, les ingénieurs en chef Jean Chinal, Philippe Auroux et Pierre

Sont nommés : sous-directeur « affaires internationales » . à la direction des armements terrestres, l'ingénieur général de première classe Gilbert Doris; conseiller auprès de l'inspecteur général de l'armement, l'ingénieur général de première classe Jacques de Longueville; directeur des applications militaires à l'Office national d'études et de recherche aérospatiales, l'ingénieur général de deuxième classe Jean-Pierre Marce.

JEUDI 7 MAI

«L'art et l'argent au Père-Lachaise», 10 h 30, porte principale, boulevard de Ménitmontant (V. de Langlade).

«La cathédrale orthodoxe russe» (limité à trente personnes), 14 h 30, 12, rue Daru (Monuments historiques). 4.2. rue carru (Monuments historiques). «De la rue de la Gente aux jerdins de Plaisance», 14 h 30, métro Edgar-Qui-riet (Paris pittoresque et insofisi). «La Butte-aux-Cailles, berceau de la Bièvre», 14 h 30, centre Galada, métro Place-d'Italie (Sauvegarde du Paris histo-rique).

« Hôtels et église de l'île Saint-Louis », 14 h 30, sontie métro Saint-Paul (Résur-

«Les passages couverts (deuxième parcours), exotisme et dépayaement assurés», 14 h 40, 33, boulevard de Strasbourg (Paris autrafois). «L'abbaye de Seint-Germain-des-Prés», 15 houres, métro Seint-Germain-des-Prés (Art et histoire).

«L'Opére Gernier et son musée», 15 heures, en haut des marches, à gauche (Tourisme cuture). «La mosquée, histoire de l'islam», 15 heures, à l'entrée (P.-Y. Jasiet).

«Deux percs fleuris dens le noble fau-bourg : les Frères de Saint-Jean-de-Dieu et les prêtres des Missions étrangères», 15 heuras, 19, rue Oudinot (Paris et son histoire).

CONFÉRENCES

58, rue Madame, 20 h 45 : «Le sida et les Eglises», avec le professeur D. Sicard (Eglise réformée de Paris-

> SOUFFLE DE DIEU LE SAINT-ESPRIT DANS

LE NOUVEAU TESTAMENT **VOLUME III** 

75007 PARIS

DES Le Monde LIVRES

### – M= Nguyên Manh-Hà, née Renée Marranc, Naissances

LAGAYETTE, Elisa. Caroline et Charles,

Louis, le 28 avril 1992; & Paris.

15, boulevard Delessert, 75016 Paris.

- On nous prie d'annoncer le

Sylvie DUMAINE Bruno DURIEUX,

celébré le 24 avril 1992, on la chanelle Saint-Louis de l'Ecole militaire.

Mª Marie Carriet Ainsi que ses belles-sœues, Ses neveux et nièces, Petits-neveux, Petites-nièces, ont la douleur de faire part du décès de

Mª Jean Carrier,

M. Jean CARRIER, ingénieur civil des mines, chevalier de la Légion d'honneur.

le 2 mai 1992.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la plus stricte intimité familiale, le mercredi 6 mai, en l'église de Thiézae (Cantal).

La Croizette, 15450 Thiezac.

- Le 1" mai 1992, s'est éteint

COSSERON de VILLENOISY, ingénieur ECP, ancien directeur du cadastre de Cochinchine

chevalier de l'ordre impérial du Dragon d'Annam, chovalier de l'ordre du Cambodge chevalier du Million d'Esphants, dans sa quatro-vinet-donzième année

L'incinération a en lien dans

Une messe d'action de grices sera célébrée le vendredi 8 mai, à 11 b 30, ca l'église de l'Assomption, 88, sue de

ion. e Toi que j'ai appelé par ton nom d'une contrée lointaine, je te choisis : ne crains rien, »

- Esaic 41.9. De la part de. M= François de Villenoisy, M. Andre de Villenoisy,

Et les familles Villenoisy et Volfard. M= Jean Seligman,

M. Jean-Mare Tyberg et M., née Sabine de Gunzburg, Mª Florence France. sa mère, ses filles et son gendre, ont la grande tristesse de faire part du décès de M~ France FAURE,

néc Seligman.

L'inhumation aura lich dans la plus

Cet avis tient lieu de faire-part.

- Son éponse. Ses enfants, Ses pouts-enfants. Ses arrière-petits-enfants, Ses belles-filles, Ses gendres, Et toute sa familie,

ont la tristesse de faire part du décès de Henri GUILLEMIN

qui a rejoint en toute sérenité « Cela qu'on appelle Dieu » (saint Thomas), lc 4 mai 1992.

L'incineration sura lieu dans la Cet avis tient lien de faire-part.

(Le Monde der 5 et 6 mai.)

- Robert MOREAU nous a quittés le 4 mai 1992, dans sa

La cérémonie religieuse sera célébrée e jeudi 7 mal, à 15 heures, en l'église de La Neuve-Lyre (Eure). De la part de Colette

son éponsa, Brigine, Michel, Franck et Annie, ses enfants, Julie, Marion, Clémence, Chloé et MareoL ses petites (illes.

CARNET DU MONDE Renseignements: 40-65-29-94

son épouse,
Claude Hoang,
Michèle et Jacques Herbert,
Annie et François Velten,
Christiane et Choukri Kara-Terki,
Donnaique et Frédéric Guibout,
Basels et Basels Kohen

Pascale et Berty Kohen, Alain et Emmanuel, Isobelie, Nathalie, Cécile et Alexis,

Lotti et Rym, Anne et Thom Charles et Nora. ses petits-enfants,

Les familles Nguyên, Marrane, Morat, Bret et aliées, ont la douleur de faire part du rappel à

Autoine NGUYÊN MANH-HÀ. le 4 mai 1992, dans sa quatre-

a Heureux les morts qui meurent dans le Scigneur ; des maintenant -oui dit l'Esprit - qu'ils se reposent de leurs fatigues, car leurs auvres les Apocalypse, XIV-13.

Les obsèques seront célébrées le Jundi 11 mai, à 14 h 15, en l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, à l'vry-sur-

Cet avis tient lieu de faire-part. 2. rue du 19-Mars-1962, 94200 Ivry-sur-Scine,

[Nè en 1913, gendre de Georges Marrane, M. Nguyên Manh-Hà fur ministre de l'économie dans le premier gouvernement Ho Chi Minh [1945-1948]. Profondément cryyant et passionement affaché au Vistorem. Il vieur avec intensité is conflit entre l'Orient et l'Occident. Sa saule préoccupation let toujous la réconciliation entre l'Egisse et le Vietnam. B'envra jusqu'au bont à l'intégration des catholiques au sein de la commissanté nationale.]

- Le directeur de l'Imprimerie Et tout le personnel.

ont la tristesse de faire part du décès accidentel de M. Jean-Louis NOU.

obotographic. turvenu le 28 avril 1992,

L'incinération aura lieu le jeudi 7 mai, à 13 h 45, au cimetière du Père-Lachaise, et la cérémonie religieuse du cimendos. 化化二甲酰甲烷基苯基

M= Monique Nov. Résidence Collavéri, Rue C.-Collavéri, bât, 6 l, 93190 Livry-Gargan.

- M- Henri Parfait, Ses enfants, petits-enfants, Er toute la famille. font part du décès du

commandant (E.R.) Henri PARFAIT, attaché d'administration pulversitaire honoraire. chevalier de la Légion d'honneur,

survenu le 17 mai 1992, dans sa Et rappellent le souvenir de son fils,

dispara en 1975,

Les obséques ont en lieu dans l'inti-mité familiale.

86000 Poiriers.

- M= Pierrette D. Turover, son épouse, M. Daniel M. Turover, son lits, ont la tristesse de faire part du décès de

M. Samuel TUROVER, cadet de la France libre, licencié ès sciences, ingénieur-ESCT.

survenu à Bruxelles, le 24 avril 1992. L'inhumation a eu lieu dans l'intimité à Toulouse, le 28 avril. Cet avis tient lieu de faire-part.

6, avenue des Bécasses, B-1950 Kraninem (Belgique). - Les familles Vautrin, Le Fur.

fout part du décès de M. Claude VAUTRIN,

dans sa soixante-septieme apnée, le 4 mai 1992.

Les obsèques auront lieu le jeudi 7 mai, à 10 h 45, à l'église Saint-conard de L'Hay-les-Roses. Ni fleurs ni couronnes.

Dons pour der messes et pour la recherche sur le cancer du panerées. 26, rue de la Cosarde

94240 L'Hay les Roses. <u>Anniversaires</u> - Il y a deux ans, le 7 mai (990,

Gabriel ARIÉ

100

. . . .

1.54

inag, mas

. . -----

Programme and the

. . . . .

**河** "不是好。"

معت بر

**€** =:

177

A. ...

W/4 -

. . **. .** 

2 . Lucie

War San Frid

2 34 m ---

4 - 100 Cartina 17 - 1

2 全要效益率

開発性のような事を、よりに表示。######

quittait les siens. Une pensée est demandée à coux qui

Mouvement préfectoral

cede, mardi 5 mai, sur proposition de M. Paul Quilès, ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. au mouvement préfectoral suivant : LOT: M. Claude Langevin

Le Monde

M. Claude Langevin, sous-préset

de Grasse, est nommé prefet du Lot, en remplacement de M. Jean-

Yves Audouin, nommé le 22 avril

Edité par la SARL Le Monde Comité de direction : Jacques Lezourne, gérant directeur de la publication Bruno Fraguet directeur de la rédaction Jacques Guisi

Rédacteurs en chef : Jean-Marie Colombani Robert Solé (adjounts au directeur de la rédaction)

Yves Agnés Jacques Amairic Thomas Farenczi Philippe Herreman ques-François Simon Daniel Vernet

Anciens directeurs :

REDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15 Tel · (1) 40-65-25-25 18 (1) 40-95-25-25 THACOPIEUT 40-65-25-99 ADMINISTRATION: 1. PLACE HUBERT-BEUVE MÉRY 94852 (VRY-SUR-SEINE CEDEX TH. . !1) 40-65-25-25 Télécopieur 48-80-30-10

[Ne le 1" septembre 1932 à Bois-Co-lombes (Hauts-de-Seine). M. Langevin est diplômé de l'Institut des hautes études de Tunis. Attaché de préfecture à partir de 1957, puis chef de division, il est chargé des fonctions de directeur du cabinet du préfet de l'Aube (1974), puis de celui de l'Indre (1973). Tour à tour sous-préfet de Vousiers, socrétaire giné-ral de l'Ardèche, sous-préfet d'Epernay et secrétaire général du Vaucluse, il devent en 1982 directeur général des services du département des Bouches-du-Rhône. Il était sous-préfet de Grasse (Alpes-Mari-times) depuis le 8 février 1989.] GUYANE: M. Jean-François

GUYANE: M. Jean-François M. Jean-François Cordet, administrateur civil hors classe, est nommé préfet de la région Guyane, préset de la Guyane, en remplace-ment de M. Jean-François Di

Chiara, nommé préfet hors cadre.

(Ne le 4 mai 1951 à Hanoï (Vietnam). (Né le 4 mai 1951 à Hanoî (Vietnam), M. Cordet est licencié en droit, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et ancien élève de l'ENA. Affecté au secrélariat d'État aux DOM-TOM en 1978, il devient, l'année suivante, directur du cabinet du directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer et, en 1981, conseiller technique, à titre officieux, au cabinet de M. Heari Emmanuelli, secrétaire d'Etat changé des DOM-TOM. Directeur adjoint du cubinet de M. Christian Nucci, ministre de la coopération et du étyeloppeau cibillet de M. Caristian Palece, minis-tre de la ecopération et du éléveloppe-ment, en 1983-1984, il est détaché à Dakar au titre de la mobilité comme chef de la mission de coopération et d'action culturelle. Sous-préfet de Saintd'action culturelle. Sous-préjet de Saint-Dizier (Haute-Marne), après avoir été brièvement directeur adjoint du cabinet de M. Olivier Stirn, ministre délègué aux DOM-TOM. Il est ensuité secrétaire géneral pour les affaires régionales en Midi-Pyrénées. Il était depuis le 10 avril 1991 sous-directeur du corps préfectoral et des administrateurs civils à la direc-tion de Polyninistrateurs civils à la direc-tion de Polyninistrateurs.

aires politiques au ministère de l'inté-- M. Gérard Lambotte, préfet hors cadre, est placé en position de

tion de l'administration territoriale et des

- M. Alain Froute, préfet de la Creuse, est nommé préfet hors

### PARIS EN VISITES

«Les passages marchands du dix-neuvième siècle (premier parcours), une promenade hors du temps», 10 h 30, 19, nu Jean-Jacques-Rousseau (Paris autofriel)

«L'Opéra Garnier et son nouveau musée», 11 heures, hall d'entrée (P.-Y. Jasiet). «La Bourse en activité», 11 h 15, sortie métro Bourse (I. Hauller).

14 h 30, sortis métro Saint-Paul (Résurrection du passé).

«Les artisane du faubourg Saint-Antoine à travers cours et passages»,
14 h 30, devant le calé Les Grandes
Marches (C. Merle).

«Les appartaments royaux du Louvre
et le vie quotidienne de la cour»,
14 h 30, 2, place du Palais-Royal,
devant le Louvre des Antiquaires
(Cornaissance de Paris).

«A la découverte du Palais-Royal et
de son quartier», 14 h 30, place du
Palais-Royal, devant les grilles du
Conseit d'Etet (Arts et cæsere).

«Les passages couverts (deuxième

« La couvent des dominicains et l'église Saint-Thomas-d'Aquin » (carte d'identité. Nombre limité), 15 heures, façade de l'église (D. Bouchard). « Hôtels célèbres du Marais. Piace des Vosgas», 15 haurs, métro Saint-Pau-Le Marais (Linbos visites).

«Chefs-d'œuvre des impressionniste au musée d'Orsey», 19 h 30, parvis du musée, devant l'éléphant (D. Fleuriot).

35, rue des Francs-Bourgeois, 18 h 30 : «La fiberté de la presse en France et en Europe», par P. Bilger et J.-P. Pigaste (Maison de l'Europe).



BEACCHESNE

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

オギン

SITUATION LE 6 MAI 1992 A 0 HEURE TUC



PRÉVISIONS POUR LE 7 MAI 1992



Jeudi : nuageux près des côtes de Manche. Soleji ailleurs, - De la Bretagne au Nord-Picardle aux Ardennes et aux Pays de la Loire, le ciel sera très nuageux avec quelques bruines, le matin surtout, près des côtes de la Manche. L'après-midi, qualques éclaircies perceront. A l'avant du Poitou-Charentes au Centre et à la Lorraine, le ciel se vollera l'après-midi. Sur les autres régions, le soleli dominera. Quelques nuages instables se dévelop-

Les vents seront faibles en général La tramontane souffiera à 30-40 km/heure.

Les températures matinales seront de l'ordre de 7 à 10 degrés, localement 5 à 7 sur le Massif central et 12 à 15

L'après-midi, le thermomètre attein-dre 15 à 18 degrés sur les régions près des côtes de la Manche, 20 degrés sur la majeure partie du pays et jusqu'à 25 près de la Méditerranée.

### PRÉVISIONS POUR LE 8 MAI 1992 A 0 HEURE TUC



| ·                                                                               |              | <del></del>   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| TEMPÉRATURES maxima -                                                           | minima et    | temps observe |
| Valeurs extrêmes relevées entre<br>le 5-5-1992 à 18 heures TUC et le 6-5-1992 à | 6 heures TUC | le 6-5-92     |

|   | le 5-5-                  | 1992 à 18  | heures TUC                              | et le 6-5-                              | 1992 à 6 h          | eures TU                             | <u> </u>               |                               |                                      |
|---|--------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | AJACCE                   | FRANC      | 1 9 D                                   | TOURS_                                  | SS 1<br>PTRE 3      | 9 9 (<br>7 5 E<br>0 24 N             | MAD                    | MBOURG 1<br>RID 2<br>RAKOCH 2 | 3 ·10 C<br>9 16 D                    |
|   | BORDE<br>BOURG<br>BREST. | AIIX       | 29 8 D<br>19 E D<br>12 6 D<br>14 7 C    | ÉT<br>ALGER<br>AMSTER                   | TRANG               | ER<br>9 12 N<br>7 6 D                | MILA<br>MOSC<br>MOSC   | CO                            | M 11 N<br>E 12 N<br>2 4 N<br>13 10 N |
|   | DIJON.                   |            | 6 C<br>7 6 C<br>7 7 D<br>7 9 N<br>6 9 N | BANGKO<br>BARCEL<br>BELGRA<br>REST.IN   | & & ONE 2           | 6 27 N<br>0 12 E<br>7 11 D           | OSLO<br>NEW-           | PERMI 1                       | 23 D<br>13 9 D<br>16 5 N<br>14 8 D   |
|   | LYON _<br>MARSE<br>NANCY | <u>u</u>   | 8 10 D<br>18 18 D<br>16 5 D             | COPENII<br>DAKAR-<br>DJERBA<br>CENTEVE  | <u> </u>            | 6 6 C<br>7 20 N<br>9 16 N<br>7 11 C  | RIO-DI<br>ROME<br>SING | LIAMERO.                      | 8 12 D                               |
|   | PARIS-I<br>PAU<br>PERPIG | MAN.       | 2 15 D<br>9 9 D<br>1 8 N<br>1 14 D      | HONGEO<br>ISTANBU<br>JÉRUSAI<br>LE CAIR | NG 2<br> L  <br> EM | 9 25 N<br>9 10 N<br>9 10 C<br>9 18 N | SYDN<br>TUNE           | KHOLM                         | 4 14 N<br>11 LI C<br>9 14 C          |
|   | ST-ETIE                  | NNE 1      | 7 5 N                                   | [ KANDARE                               | E 2<br>S 1<br>ELS 2 | 3 6 6                                | VEN                    | E 2                           | 3 14 D                               |
| Į | A                        | B<br>brume | C ciel couvert                          | D<br>degage                             | anatarar<br>cici    | Cotage                               | 1 .                    | , -                           | neige                                |

TUC « temps universel coordonné, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures an été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document étabil avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

### RADIO-TÉLÉVISION

• • • • • • •

**IMAGES** 

DANIEL SCHNEIDERMANN

### Direct

y sur d'abord ces rescapés, qui se jetalent vers la caméra en esquissant des gestes indéchiffrables, comme s'ils avaient voulu nous rassurer. Mais nous ressurer de quoi, que se passalt-il? On comprit tout d'un coup. Its ne nous rassuraient pas, nous, mais leurs familles, leurs amis, leurs parents, il ne m'est rien arrivé, je suis indemne, tout va bien. La caméra, consentante, balayait cette succession de messages personnels et on lui en fut reconnaissant : à cet instant, évidemment, on ne pouvait penser à rien d'autre qu'aux pères, aux mères, suspendus à leurs bostes.

Très vite, la chose s'ordonna en direct. Les blessés furent couchés en rang sur la pelouse du stade, le terrain évacué pour les hélicos - allait-on se dépêcher de l'évacuer, oui ou non, pourquei trainait-on? Les images les plus dures nous ayant été, Dieu merci, épargnées, on eut d'abord du mal à prendre la mesure : comment s'émouvoir d'un amas de tubulures, d'une foule paisible sur une pelouse? Ce fut cette rangée de blessés imprécis qui nous fit soupçonner ce que l'écran ne montrait pas. Vers ce moment nous fut annoncé le premier mort et l'on devina qu'il serait suivi de

Presque aussitôt, au téléphone, le président de la Fédération de football anticipa les critiques en assurant qu'il ne manquait pas un papier, pas un certificat, pas une garantie, pas un tampon à la tribune fatale. On entendit quelques inquiétudes sur la finale, se jouerair-elle dimanche comme prévu? On aurait préféré ne pas les entendre, mais passons, ç'aurait pu être pire : on repensait malgré soi à l'insupportable joie de Platini après un but, un autre soir,

Plus tard dans la soirée, on vit pleurer un arbitre international. On vit les joueurs s'acharner sur les grilles pour délivrer le public.

On entendit Tapie imputer l'excitation des supporters, responsable présumée de l'effondrement. au ton vengeur de la presse et à la puissance de la sono. On vit les deux bras nus d'une blessée allongée se nouer autour du cou d'un homme. Pour l'émotion, cela

Un mot encore. PPDA fut précis, sobre, effacé derrière l'événement. Alors qu'Antenne 2 avait rendu l'antenne depuis longtemps, il sut, touche après touche, donner à l'événement ses couleurs et ses contours. C'était important. En ces circonstances, un adjectif, une mimique de trop n'auraient pas pardonné.

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dens notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles :

> signalé dans « le Monde radio-télévision » ; □ Film à éviter ; ■ On peut voir ; ■ » Ne pas manquer ; ■ » Chef-d'œuvre ou classique.

### Mercredi 6 mai

**TF. 1** 20.00 Sport : Football.
Coupe des coupes (finale) : Werder de Brême-AS Moneco, en direct de Lisbonne. 22.15 Tapis vert. 22.20 Magazine : Le Point sur la table. La batalle de l'Europe. 23.50 Journal et Météo.

A 2

20.50 Téléfilm : Les Princes en exil. 22:35 Magazine : Sauve qui veut.
Faut-il avoir peur de la radioectivité au quo

23.50 Magazine : Musiques au cœur. Spécial Séville. 0.50 Journal et Météo.

FR 3

20.45 Magazine : La Marche du siècle. Ma mère, mon amour, ma haine. 22.20 Journal et Météo. 22.40 Mercredi en France.

Programmes des télévisions régionales. 23.35 Traverses. Vietnam à l'extrême. 1. Vietnam, kilomètre

13.35 Feuilleton : Les Feux de l'amour. 14.25 Feuilleton : Côte Ouest.

15.20 Série : Hawali, police d'Etat. 16.15 Série : FDM. 16.40 Club Dorothée.

17.35 Série : Charles s'en charge. 18.00 Série : Premiers baisers. 18.30 Jeu : Une famille en or. 19.00 Feuilleton : Santa Barbara.

19.25 Jeu : La Roue de la fortune.

19.25 Jeu : La Rota de la forture.
19.50 Tirage du Tac-O-Tac.
20.00 Journal, Tiercé, Météo, Trafic infos,
Loto sportif et Tapis vert.
20.50 Variétés : Sacrée soirée.
22.40 Soirée spéciale :
Ouverture du Festival de Cannes.
0.15 Journal et Météo.

13.45 Série : Les Cinq Dernières Minutes.

15.15 Tiercé, en direct de Longchamp. 15.25 Variétés : La Chance aux chansons

**CANAL PLUS** 

21.00 Cinéma : Ennemies,

TF 1

20.45 INC.

22.15 Cinéma : Terreur

David Hemmings. 1.10 Journal et Météo.

de James Onedin. 14,30 Le Choix de Lulo.

13.40 Série : La Grande Aventure

15.30 Série : La Grande Vallée. 16.25 Magazine : Zapper n'est pas jouer.

18.25 Magazine : Zapper n'est pas jouet.
18.00 Magazine : Une pêche d'errier.
Spécial Séville.
Invité : Nilda Femandez.
18.30 Jeu : Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20 de l'information.
De 19.12 à 19.35, le journal de la région.

20.00 Un livre, un jour.
Les Visiteurs de Cannes, de Gilles Jacob.

20.15 Divertissement : La Classe.

20.30 INC. 20.50 La Dernière Séance.

FR 3

| Film | américai | de Pa    | ul Mazursk<br>ica Huston, | y (1989).    |
|------|----------|----------|---------------------------|--------------|
|      | HOR SIN  | er, Amen | ca nuston,                | LISTIA CIET. |

22,55 Flash d'informations. 23.00 Cinéma : Rocky 5. sr
Film américain de John G. Avildsen (1990).
Avec Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt
Young (v.o.).
0.40 Cinéma : Gawin. II
Film français d'Arnaud Sélignac (1990).
Avec Jean-Hugues Anglade, Wojtek Pszoniak, Catherine Samie.

20.40 Téléfilm : Et si on faisait un bébé. Une femme de quarante ans désire poupor

22.25 Téléfilm : Les Jumelles du FBI. Une serveuse de fast-food, agem des services secrets.

0.00 Magazine : Vénus. 0.30 Six minutes d'informations.

2.10 Documentaire : The Girl From Nutbush.

LA SEPT

21.00 Informations : Dépêches. 21.05 Magazine : Les Carnets de l'Europe. 21.10 Documentaire : Ma légion.

22.45 Informations : Dépêches. 22.50 Cinéma : Zappa. 

Film danois de Bille August (1983). Avec Adam Tonsberg, Morten Hoff, Peter Reichhardt.

0.25 Informations : Dépêches.

### FRANCE-CULTURE

20.30 Antipodes.

21.30 Correspondances. 22.00 Communauté des radios publiques de langue française. Julos Beaucame.

22.40 Les Nuits magnétiques. 0.05 Du jour au lendemain.

0.50 Musique : Coda. Nick Drake (3).

### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 27 janvier à Utrecht) : Variations et fugue sur un thème de Johann Kuhnau, d'Andriessen; Symphonie nº 1, de Vermeulen; Harold en Italie, op. 16, de Ber-lioz, par l'Orchestre philhermonique de la radio hollandaise, dir. Jean Fournet; Nobuko Imai, alto.

22.00 Concert (donné le 26 janvier à Radio-france): Der Vorhand geht auf, das Theater stellt ein Theater vor, de Schoelinom; Le Gel, par jeu, de Pesson; Convulsive Beauty, de Tanguy; Sable, de Dazzi, par l'Ensemble Fa, dir. Dominique My; Caroline Gautier, récitante, Véronique Marin, violoncelle.

23.10 Ainsi la nuit... Œuvres de Janacek, Rachmeninov, Chostakovitch.

0.30 Dépêche-notes.

0.35 L'Heure bleue. Tendances hexagonales, par Xavier Prévost. Le concert : le Trio du batteur Jacques Mahieux avec François Corneloup, saxophone, Fabrice Devienne, piano : La rétrospective : Eric Le Lann ; Les nouveaurés discographiques; L'introuvable; Des Américains à Paris.

### Jeudi 7 mai

|       | <del> </del>                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Film américain de Budd Boetticher (1953).<br>Avec Rock Hudson, Barbara Hale, Anthony<br>Outinn. |
| 22,25 | Dessins animés : Tex Avery.                                                                     |

22,50 Journal et Météo. 23.15 2º film : Mogambo. \*\*
Film américain de John Ford (1953). Avec Clark Gable, Ava Gardner, Grace Kelly (v.o.).

(v.o.).

1.10 Musique: Mélamanuit.
Invitée: Anne-Marie Philipe. Simon Bocane-gra (air d'Amelia), de Verdi, par l'Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Hans Graf; sol. Mirella Freni, soprano.

### **CANAL PLUS**

13.35 Cinéma : Highlander, le retour. □
Film américain de Russell Mulcahy (1990).
Avec Christophe Lambert, Seen Connery,
Virginia Madsen.
15.00 Magazine : 24 heures.
16.00 Cinéma : Parrain d'un jour. ■■
Film américain de David Mamet (1988).
Avec Don Ameche, Joe Mantegna, Robert
Prosky.
17.35 Magazine : Rapido.
18.05 Canaille peluche.

18.05 Canaille peluche. James Bond Junior.

15.25 Varietes : La Chance aux charsons
16.10 Jeu : Des chiffres et des lettres.
16.30 Magazine : Défendez-vous.
16.45 Magazine : Giga.
18.35 Série : Magnum.
19.25 Divertissement : La Caméra indiscrète
19.59 Journal, Journal des courses
et Météo.
20.45 INC. 🗕 En clair jusqu'à 20.35 -

18.30 Ça cartoon.

18.50 Le Top.
19.15 Magazine : Nulle part ailleurs.
20.35 Cinéma : L'Enfant du pays. 
Film américain de Jerrold Freeman (1986).
Avec Victor Love, Carroll Baker, Elizabeth
McGovern.
22.20 Elech d'informations.

20.50 Magazine : Envoyé spécial.
Les Enfants du chômege : Ceser Rincon ;
Imelde Marcos : le retour, de Trierry Hay.
Phénomènes de société, en France, en
Colombie et aux Philippines. 22.20 Flash d'informations. 22.25 Le Journal du cinéma. sur le a Britannico. M Film britannico-américain de Richard Lester (1974). Avec Richard Hamis, Omar Sharif.

22.25 Le Journal du cinéma.
22.30 Cinéma : Sailor et Lula. BE
Film américain de David Lynch (1990). Avec
Nicolas Cage, Laura Dern, Diane Ladd (v.o.).
0.30 Opéra : Industrial Symphony.
1.20 Cinéma : L'Aigle à deux têtes. BB
Film français de Jean Cocteau (1947). Avec
Edwige Feuillère, Jean Marais, Jean Debucourt.

M 6

13.25 Série : Madame est servie (rediff.). 14.00 Série : L'Homme de fer. 14.40 Série : Destination danger.

16.45 Jeu : Zygomusic. 17,15 Magazine : Zygomachine. 17.35 Série : Drôles de dames. 18.30 Série : Vic Daniels. 19.00 Série : La Petite Maison

dans la prame. 19.54 Six minutes d'informations, Météo, M 6 Finances.

21.00 1 film : L'Expédition du Fort King. \*\* 20.40 Cinéma : Mes meilleurs copains. \*\*

20.00 Série : Madame est servie.

20.30 Metéo.

Film français de Jean-Marie Poiré (1988). Avec Gérard Lanvin, Christian Clavler, Jean-Pierre Bacri.

22.35 Documentaire : 70, années utopiques.
 23.30 Série : Brigade de nuit.

0.30 Six minutes d'informations.

### LA SEPT

17.00 Documentaire : Tibor Varga, Magter Class 17.40 Téléfilm : Chroniques d'une fin d'après-midi Dans la Russie du dix-neuvième siècle.

18.55 Informations : Dépêches. 19.00 Documentaire: Plantu/Arafat.

Avec Plantu, Cabu, Wolinski, Chenez et Guy Bedos. 19.55 Informations : Dépêches. 20.00 Chronique : Le Dessous des cartes.

20.05 Documentaire : Histoire parallèle. 20.50 Informations : Dépêches. 20.55 Magazine : Les Carnets de l'Europe.

21.00 Magazine : Mégamix. 21.50 Informations : Dépêches.

21.55 Magazine : Objectif amateur.

22.45 Informations : Dépêches. 22.50 Documentaire : Jazz à Paris. 23.45 Informations : Dépêches.

### FRANCE-CULTURE

20.30 Le Théâtre des poètes. Edward Estlin Cummings (le Père Noël). 21.30 Profils perdus. Elio Vittorini (2).

22.40 Les Nuits magnétiques. Le roman des romanciers. 3. Le plongeur des bords de Seine. 0.05 Du jour au lendemain. Avec François Dominique (Aséroé).

0.50 Musique : Coda. Nick Drake (4).

### FRANCE-MUSIQUE

20.15 Concert (en direct du Concertgebouw d'Amsterdam): Concerto pour piano et orchestre en la mineur op. 54, de Schumann; Symphonie m 9 en mi mineur op. 95, de Dvorak, par l'Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, dir. Carlo Maria Giulini; Evgueny Kissin, plano.

22.30 Espace libro. 23.10 Ainsi la nuit... Œuvres de Schubert,

0.30 Dépêche-notes.

0.35 L'Heure bleue. Par André Clergeat . Jazz SVP; C'était hier : Tous en scène.

### Le loueur des tribunes : «incompréhensible»

de notre correspondant régional

Pour faire face à l'engouement Pour faire face à l'engouement suscité, en Corse, par la demi-finale de la Coupe de France, les dirigants du club de football de Bastia avait fait appel à l'une des deux principales sociétés françaises de location de tribunes, EGM-Sud Tribunes, l'une des flisales de l'Entreprise générale du Midi (EGM), ayant son siège dans la région niçoise, à La Pointe-de-Contes, sur la commune de Contes. Cette la commune de Contes. Cette société avait déjà été sollicitée pour les deux quarts de finale de la Coupe disputés en Corse, Ajaccio-Monaco et Bastia-Nancy. Elle avait installé des praticables pouvant rece-voir trois mille personnes à Ajaccio et deux mille cinq cents à Bastia.

« Les dirigeants bastiais nous ont demandé de monter environ sept mille places suplémentaires, expi-que le PDG de Sud-Tribunes, M. Alain Giordanengo. « Nous avons utilisé les tribunes mises en

### Le numéro un de la location en Prance

Créée en 1987, la société Sud-Tribunes, qui emploie une cuinzaine de saleriés, fait partie, depuis le 1" juin 1989, du groupe EGM, qui comprend trois autres sociétés spécialisées dans la construction métallique. la tôlerie et le nettoyage industriel. Leader sur le marché français de la location de tribunes avec un potentiel de 30 000 places, elle est, notamment, le fournisseur exclusif de la ville de Nice (camaval et batailles de fleurs). Elle avait été chargée, cet hiver, du montage de tribunes sur les sites extérieurs des J.O. d'Albertville. Sur le plan financier, elle avait connu des difficultés en 1990 (déficit d'exploitation de plus de 1 million de francs) ainsi qu'en 1991 à la suite de l'annulation, en raison de la guerre du Golfe, du carnaval de Nice. - G. P.

miné le reste du matériel de Nice. Il s'agit de tribunes, de fabrication fran-çaise, du même type que celles utili-sées aux JO d'Albertville, constituées sees dux 30 d'Amerivial, constitues, de tuber sorce un maillage mésidique. L'ensemble représentait une longueur de 120 mètres pour une hauteur d'une vingtaine de mètres. Nous avons effectué les travaux de monanno espectue les travaux de mon-tage dans un temps record mais nos équipes, qui ont été assistés par les services de la sécurité civile de Bas-tia, ont l'habitude de travailler dans ces délais.»

La société avait recu, mardi matin, l'agrément de la commission locale de sécurité. Pour M. Giordanengo, l'accident est « totalement incompréhensible. Je ne m'explique pas comment une partie de la tri-bune a pu s'effondrer car tous les éléments sont solidaires. Il y a trois par une consolidaires et le partie de la trians, un car avait heurié quatre pieds d'une tribune montée pour le Carna-val de Nice, place Masséna. Sans aucun dommage...»

Selon plusieurs temoins, des ouvriers s'affairaient à «serrer des boulons» sous les tribunes, un peu plus de deux heures avant le coup d'envoi du match. Réponse de M. Giordanengo; « C'est tout à fait normal. Lorsque la tribune se met en charge, nous régions toujours les vérins pour assurer un bon équilibre vèrins pour assurer un bon équilibre de la sructure. » Autre observation faite par des spectateurs : les cales en bois n'étaient pas fixées au sol. « Elles ne le sont jamais, explique M. Giordanengo, sauf sur la platine du verin. Et ce, quel que soit la nature du sol. Il nous est même arrivé, lors de l'Open de tennis de Marseille, en 1989, de monter des tribunes à cheval sur une piscine. Et jamais nous n'avons eu d'accident à déplorer...»

Des témoins ont également<sup>1</sup> affirmé que les praticables «tan-guaient» de façon inquiétante. Le speaker du stade avait, d'autre part, incité le public de la tribune à ne pas taper des pieds. «Je n'ai pas d'explication à ce sujet, convient M. Giordanengo. Mais nous avons déjà eu des specialeurs turbulents sur nos tribunes, notamment lors d'un carnaval de Nice après une coupure d'électricité qui avait suscité des mouvements de foule... Je le répète, je ne comprends pas, techniqu ce qui a pu se passer.»

**GUY PORTE** 

### M. Mitterrand : «Un événement terrible qui endeuille tout le pays»

M. François Mitterrand a qualifie d' «événement terrible qui endeuille tout le pays » la catastrophe du stade de Bastia, «J'as ressenti ce que tous les Français ont éprouvé, une immense compassion, le sentiment d'une fête gâchée, de vies brisées, au moment même où on exaltait le sport, cette sorte de communion populaire», a déclaré M. Mitterrand, qui s'exprimait sur FR 3, mercredi à 13 h, en direct de l'Exposition universelle de Séville.

### M. Zuccarelli, maire de Bastia «Rien ne sert de jeter des anathèmes»

M. Emile Zuccarelli, maire de Bastia et ministre des PIT a fait, mercredi 6 mai, une déclaration où u ou notamment : a tiastia est meur-trie, la Corse est en deuil, notre pays vit une colo-strophe nationale. Une jeunesse qui était venue pour le sport, pour la fête, a vêcu un véritable cau-chemar. (...) Ma première pensée và à ceux qui ont perdu la vie, à la peine de leurs familles, à la souf-france des blessés.

« Quant aux responsabilités de cette catastrophe, rien ne sert august d'hui de jeter des anathèmes ou chercher des boucs émissaires. Il appar tiendra, dans la transparence la plus totale et dans les délais les plus brefs, à la commission d'enquête mise en place par le ministre de l'intérieur, de déterminer les circonstances de ce drame. (...)»

### Angelo Rinaldi : « Je me revois . sur ces tribunes»

« Comme tous les enfants, je marches sur ce stade et j'ai admiré le jeu de footballeurs dont les noms, maintenent, ne me revois sur ces tribunes en compagnie de gens que j'ai aimés, que j'aime et qui ne sont plus. Je n'ai pas le courage, aujourd'hui, de consulter la liste des disparus. La football, c'était le seul plaisir avec la place. Il semble que, de quelque facon que l'on aborde l'histoire de mon pays, on a les doiots poissés de sang. Mais je ne crois pas à la fatalité. Tout le monde savait depuis longtemps que les lieux se trouvaient dans un état lamentable digne du tiersmonde. Pourquoi en est-on arrivé là?»

### Le débat sur Maastricht L'Assemblée nationale

ANGELO RINALDI

a repoussé la question préalable du PC

M. André Lajoinie, président du groupe communiste, a opposé mercredi matin 6 mai à l'Assemblée nationale, une question préala-ble au projet de révision de la Constitution. « Nous combattons la nature et les orientations de la construction européenne actuelle, parce qu'elle se fait en faveur de la grande finance et non des intérêts des peuples, et qu'elle est oppressive

des réalités nationales », a estimé Cette motion du groupe communiste a été repoussée par 411 voix contre 54. Aux vingt-six députés du PC se sont notamment joints six parlementaires socialistes, dont RPR, dont M. Philippe Seguin, et deux députés UDF: MM. Alain Griotteray et Philippe de Villiers.

D M. François Scheer nommé représentant permanent de la France auprès des Communantés euronéennes. - M. François Scheer, secrétaire général du Quai d'Orsay depuis septembre 1988, qui avait dû démissionner, dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 janvier, à la suite de l'hospitalisation en France du dirigeant palestinien Georges Habache, a été nommé représentan permanent de la France auprès des Communantés européennes, à Bruxelles, a annoncé, mercredi 6 mai, le porte-parole du ministère, M. Daniel Bernard. - (AFP.)

Au tribunal de grande instance de Périgueux

Un père britannique n'obtient pas le retour de son enfant gardé par la mère en France

PERIGUEUX

de notre correspondant Le tribunal de grande instance de Périgueux vient de débouter un père de famille britannique qui réclamait le retour en Angleterre de son fils âgé de onze ans, actaelleson fils âgé de onze ans, actselle-ment sous la garde de sa mère rési-dant depuis peu à Saint-Paul-La Roche (Dordogne). L'ancien mari de la jeune femme avait sain les autorités diplomatiques en s'ap-puyant sur un jugement de divorce readu, en 1984, par une juridiction anglaise. Les magistrais britanni-ques avaient confié la garde des enfants du couple à la mère, à charge pour elle de les élèver en Angleterre ou au Pays de Galles.

Le père, soutenu par le ministère public, considérait que son fils devait revenir en Grande-Bretagne sons peine de contrevenir à la convention de La Haye, qui, depuis 1980, tente de répondre à la montée des contentieux nés de l'augmentation des discusses et de l'augmentation des divorces et de la mobilité des couples. L'article 12 de cette convention stipule que le tribunal, saisi d'une demande de retour forcé d'un essant déplacé et retenu en violation du droit de garde, doit ordonner sa réintégration dans le pays d'origine. Invoquant cet article, le père de famille demandait à la juridiction périsourdine de condamner son ex-femme à lui ramener son fils.

Le tribunal ne l'a pas suivi. Il a du droit de garde, un droit que le père n'avait jamais contesté. Il a jugé que la liberté de quitter le territoire de tout Etat membre, énoncée par la Convention européenne des droits de l'homme, prévalait sur les modalités d'exercica du droit de garde édictées par les magistrats britanniques.

### SUR LE VIF

CLAUDE SARRAUTE

AS le bol des anfants mar-tyrs, des fernmes battires et des vieux qui se cachent sous leur fauteuil pour pas prendre de coups! is sont l'objet d'un bettage pas possible. Alors qu'il y a bien pire, mais ca on en parle jamais, sujet tabou, je penee aux nommes tabassés par le sexe fai ble. En tant que membre d'honneu du Mouvement de Défense de la Condition Masculine, ou parfeite ment, je voudrais pousser aujour-d'hut un cri de stridente colère contre ces furies qui griffent, mordent et offient, en toute impunité, leurs pauvres maris, victimes d'une abominable conspiration du silence.

Ce silence, les Américains, toujours à la pointe de la lutte pour l'égalité des droits, viennent de le rompre. ils sont pourtant costauds pour la plupart, nourris aux com flakes et au steak. En bien l'Faut les voir titubant, couverts d'ecchymoses, l'œil au beurre noir, calottés aux cris des germins accrochés au bras manaçant de leur bourreau :

ils premient la porte, è tâtons, aveuglés par le sang qui gicle de partout on se tenent aux murs et errent, à l'abandon, sans refuge, sans abri. Qu'est-ce qui a été prévu

Rien. Pas plus sux Plats Unis qu'ici. ils n'osent même pas eller porte plainte de crainte que les filos ne se tordent de nie à les voir torque de doeleur par l'ire de laux douce moi-

Allez, messieurs, on peu de courage | N'ayez plus honta | Sortez de vos trous i Protestez contre l'odieuse injustice de ces conventions d'un autre âge qui vous interdisent de lever la main sur une femme, ne serai ce que pour vous défendre, Brandissez les statisti ques, je les ai sous les yeux, elles font mei i Sur six mille couples co bayes, à peine moins de la moitié nanas, Désarmées? Vous plateantez i Ármées justic aux dents en passant par les ongles, les talons alguilles, les alguilles à tricoter, les rouleaux à pétisserie et les couteaux de cuirire

Enfin, exigez l'ouverture de mai sons parelles que les nôtres. Pater nelles, pas maternelles. Simple ment, avant de prendre la fuite. Densez à emmener vos petits. A eux de vous garder, de vous sauvegarder de ces violences intolérables pourtant tolérées par la société.

### Démission du gouvernement libanais

Le premier ministre libanais, M. Omar Karamé, a ameoncé, mercredi 6 mai, la démission de son cabinet de trente membres, le plus pro-syrien dans l'histoire du Liban moderne, et formé le 24 décembre 1990. Dans une déclaration à la presse. M. Karamé a déclaré qu'il se retirait « pour sauver le pays ». L'annonce de cette démission est survelane à l'issue d'une journée de manicontre la vie chère.

### Selon la télévision suédoise

### Renault et Volvo pourraient fusionner

Selon la télévision suédoise, les constructeurs automobiles Renault et Volvo pourraient fusionner avant l'été. Deux sociétés seraient constituées, l'une pour les automobiles, l'autre pour les poids loueds; elles seraient toutes deux coiffées par une société holding. Toujous selon la même source, M. Pierre



GALERIES LAFAYETTE, PRINTEMPS, MARKS & SPENCER, BOUCHARA, MONOPRIX, LAFAYETTE GOURMET, PRISUNIC,

### SERONT OUVERTS LE VENDREDI 8 MAI.

Galeries Lafayette, de 9 h 30 à 19 h. Printemps, de 9 h 35 à 19 h. Marks & Spencer, de 16 h à 19 h. Bouchara, de 10 h à 19 h. Monoprix, de 9 h à 20 h. Lafayette Gouranet, de 9 h à 20 h. Prissinic, de 10 h à 19 h 30.

### SOMMAIRE

DÉBATS

Un entretien avec ismail Kadaré... 2

### ÉTRANGER

En abandonnant le contrôle de l'armée en Bosnie-Herzégovine, la Serbie tente d'apaiser la communauté internationale .. Grande-Bretagne : lors des élections locales du 7 mai, la « poli tax a est de nouveau au centre des

Ukraine : le Parlement de Crimée a proclamé l'indépendance de la

presqu'île . Un cessez-le-feu est annoncé à Thailande: nouvelle manifestation

antigouvemementale à Bangkok . 5 Le débat sur les causes des émeutes de Los Angeles ....... 6

### POLITIQUE

La révision constitutionnelle à l'Assemblés nationale : M. Séguin a reçu l'appui de la moitié du RPR, des communistes, et de M. Chevènement dans son offensive contre les accords de Maastricht ... 8 et 9 Le débat sur la réduction du mandet présidentiel .....

### SOCIÉTÉ

M. Bernard Kouchner exprime de sévères critiques sur le mode actuel de fonctionnement de

La réglementation sur les déchets très faiblement radioactifs dolt être clarifiée et renforcée:..... Le catastrophe de Bastía... 13

La scission au seln de la Fédération de l'éducation nationale est

### **ÉDUCATION ◆ CAMPUS**

### ÉCONOMIE

La fusion Matra-Hachette ....... 16 La Grande-Bretagne baisse ses taux d'intérêt ..... Un entretien evec le ministre iranian de l'économia ..... La Syrie donne son accord à la formation d'un nouveau gouverne-

### ARTS ◆ SPECTACLES

SPÉCIAL CANNES ...... 27 à 40 Mort de l'auteur dramatique Jean

### Services

Annonces classées ... 20 et 21 Marchés financiers .... 22 et 23 Météorologie. Motocyclisme. Radio-télévision La télématique du Monde : 3615 LEMONDE

3615 LM Ce numéro comporte un cahier folioté 27 à 40 et quatre pages de sélection

des programmes de la semaine foliotées en romain au centre du supplément Le annéro du « Monde » daté 6 mai 1992 a été tiré à 473 846 exemplaires.

### Demain dans « le Monde » -Le racisme, l'Occupation, dans « le Monde des livres »

Autour du racisme : trois essais de Sami Naîr, Dominique Schnapper et Michel Wievlorka, analysés par Edwy Plenel.

Le Journal, pendant l'Occupation, de Pierre Drieu la Rochelle : « Drieu, la haine », par Bertrand Poirot-Delpech, et « Publier contre l'oubé », par Josyane Savigneau.



« Luna Park», de Pavel Lounguine.

A. BEZOUKLADNIKOV/SYGMA

ANNES ne frappe pas les trois coups. Cannes, le jour de l'ouverture de son 45 Festival, en frappe trente et un. Trente et un coups de pic à glace dans le corps d'un homme, trente et un coups donnés en gros plan par la femme blonde qui le chevauche, nue et belle comme une Eve de cauchemar. C'est Basic Instinct de Paul Verhoeven (Etats-Unis), et quelque méfiance qu'on éprouve à l'égard de la glorification du paroxysme, c'est du cinéma.

Un autre jour on verra un rai de soleil frapper aussi, mais avec une rigueur janséniste, un arbre, plus exactement la branche d'un arbre, plus exactement encore le fruit sur la branche d'un arbre. La maturation ineffable d'un coing sous l'œil d'un peintre, c'est le Songe de la lumière, de Victor Erice (Espagne), et c'est du cinéma.

Car sur l'écran du plus grand des festivals internationaux, toutes les images, toutes les idées ont droit de cité pourvu qu'elles aient quelque chose à dire, quelque chose à montrer, pourvu qu'elles soient, comme le dit Gérard Depardieu, président du jury et fier de l'être, « du cinéma ». En douze jours, du 7 au 18 mai, toutes sections confondues. plus de cent films seront présentés à Cannes, films reflets de l'air du temps, films miroirs de l'état du monde. Jamais peut-être comme cette année, le cinéma n'aura joué son rôle de catalyseur des angoisses, de révélateur des anxiétés.

Dans la nuit de l'incertitude scintillent de tous les feux d'une espérance tourmentée les girandoles du Luna Park de Pavel Lounguine (notre photo). Ces montagnes russes (en Russie, on les appelle les montagnes américaines) sont bien comme la courbe de température du cinéma mondial. Des hauts, des bas, le sommet de la diffusion sur les petits écrans dévorants, la chute vertigineuse de l'irremplacable célébration en salle.

Chine, rien venant de l'Inde, et Satyajit Ray vient de déserter. En compétition, on trouve un seul représentant de l'Afrique, le Sénégalais Djibril Diop Mambety, et un seul film sud-américain, le Voyage, de Fernando Solanas. Deux blocs se distribuent les cartes dans un étrange Yalta qui dessine de nouvelles frontières industrielles, politiques, artistiques, où la violence des uns le dispute à l'anxiété des autres. D'un côté, l'Amérique et ses démons, de l'autre l'Europe et ses fantômes.

Avec la force affolante d'une prémonition réalisée, la réalité de Los Angeles a rejoint la semaine dernière les fantasmes hollywoodiens, et la colère des laissés-pour-compte de l'abondance l'inspiration inquiète des cinéastes. Pulsions morbides et déviances en tout genre : on passe des résidences de luxe de San-Francisco, où les flics ambigus sont C'est la dérive des continents, en compétition on habillés par Cerrutti, aux bas-fonds des prisons ne trouve aucun film asiatique, rien du Japon, de la pour Latinos, de la résistible ascension d'un folk

singer d'extrême droite à l'obsession sécuritaire des banlieusards du New-Jersey.

En écho, l'Europe répond, dans le cri récurrent d'une mémoire inconsolable. Partout, de la Grèce à la Pologne, de la Russie à l'Angleterre, et même en France par les détours subtils d'une histoire romanesque au titre symbolique, la Sentinelle, le nazisme reflue comme une vague immonde, l'antisémitisme ressurgit pour être certes condamné, mais sait-on jamais ce qu'il en coûte de réveiller les

Il n'y a qu'un terrain où l'Amérique et l'Europe se rejoignent, et c'est le terrain de l'absence, le contraire de la déshérence. Des héritiers, il y en a, cherchant dans le noir le père absent, mort, disparu, révé. Le père respecté ou hai, ce qui est encore une façon de l'aimer. Ainsi les deux films italiens présentés à Cannes (avare moisson) mettent en scène l'un, un père souteneur, l'autre un père incestneux. Et la souffrance des petites filles...

Le divertissement, le bonheur déchirant, la joie insigne de pleurer dans une salle obscure, sans arrière-pensées, sans retenue, on sait déjà qu'ils viendront d'un film inédit en France mais vieux de quinze aus. Opening Night, de John Cassavetes, présenté en séance spéciale. Ce n'est pas être passéiste de dire que ce cinéma-là est actuel aussi, qu'il parle de violence aussi, mais d'une violence universelle, et universellement belle, ceile de l'amour.

Le 45 Festival de Cannes s'annonce riche de. promesses et lourd de sens; il aura ses révélations, ses déceptions, ses rencontres exaltantes et ses fêtes obligées. Il aura une nouvelle salle, qui n'est plus dans un palais, mais dans un hôtel, il attendra avec un peu d'espoir, mais sans trop d'illusions, son invité surprise : le rine. (Lire nos articles pages 28 à 39.)

DANIÈLE HEYMANN

### LES MOTS **DU PRĒSIDENT**

Héraut du cinéma dans tous ses éclats, Gérard Depardieu est le prési-dent du 45 Festival de Cannes. Sortant du tournage de Christophe Colomb, qui aura duré cinq mois, et avant d'être l'interprète de quatre nouveaux films, dont Hélas pour moi I, mis en scène par Jean-Luc-Godard, et Germinal, sous la direction de Claude Berri, il s'exprime dans le Monde sur ses engagements et sur ses curiosités.

(Lira page 28, l'article de Gérard Depardieu et le composition du jury.)

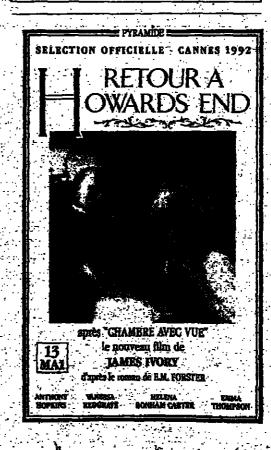

LIRE LA SÉLECTION DES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE, AU CENTRE DE NOTRE SUPPLÉMENT, PAGES I A IV



### DROLE D'ENDROIT RENCONTRES



A première fois que je suis venu à Cannes, j'étais plagiste. Même pas sur la Croisette. A la Bocca.

J'habitais de l'autre côté de la ligne de chemin de fer, c'est la frontière... Puis j'y suis revenu officiellement en 1974 avec les Valseuses, de Bertrand Blier. On n'était pas sélectionnés, on était là comme en visite. Mon premier vrai Festival, c'est deux ans plus tard, avec 1900, de Bernardo Bertolucci, et Roberto Rossellini, président du jury... Toutes ces années-là, je ne connaissais pas grand-chose à quoi que ce soit. l'étais jeune et tumultueux, mais Cannes était déjà pour moi le carrefour des passions. Dans l'ancien Palais et le petit bar bleu, à côté (1), je voyais des gens intéressants, je les écoutais, ils refaisaient le cinéma, donc ils refaisaient le monde.

Après 1900, il y eut pour moi d'autres visages de Cannes, moins souriants. Le Camion, de Margnerite Duras. Les sifflets. C'était un peu honteux, un tellaisser-aller, un tel irrespect... J'y ai aussi présenté le Tartusse que j'avais joué au théâtre, puis mis en images. C'était dans la salle Debussy. Les gens sortaient, un à un. Un homme est resté. C'était Pialat, il m'a dit : « C'est vachement bien », ça m'a suffi. Ce sont des émotions de cinéma, et c'est Cannes, aussi.

L'année dernière, quand je m'y suis retrouvé avec Cyrano, c'était la treizième ou la quatorzième sélection. Et me revoilà, de l'autre côté de la barrière, président du jury. l'attends l'émotion encore une fois. Je n'attends jamais que ça. L'émotion ne peut naître que des rencontres. C'est donc à la rencontre de tous ces films sélectionnés que je vais, ces films dans leur différence, dans leur abondance, dans leur ambition, dans leur fragilité qui se réunissent, se soumettent en pleine lumière au jugement de quelques-uns. Avec beaucoup de courage.

Sortant de cinq mois de tournage, j'arrive à Cannes sans a priori, en toute ignorance, plein d'appétit et de curiosité : on peut me faire confiance, je défendrai jusqu'au bout mes favoris, je sais très bien parler de ce que j'aime! Mais si un de mes cojurés a le même talent, et parvient à me convaincre que le suis en train de laisser passer un film important, je suis prêt à changer d'avis.

On peut aimer tant de choses à la fois, et j'ai pour ma part l'impression de faire du cinéma comme on fait un festival, entre Colomb que j'achève. Godard qui m'attend, Germinal qui suivra, Mon père ce héros



dont je vais tourner le remake en américain, puis le Colonel Chabert, de Balzac, que j'incarnerai, parce que l'époque napoléonienne m'intéresse et que Chabert est un personnage qui ressuscite... Le public a besoin d'histoires d'amour, mais aussi d'aventure, il a besoin de se reconnaître dans les douleurs et les bonheurs d'un personnage, il a besoin de rencontres.

Moi aussi. Le cinéma ce devrait être une boulimie de rencontres avant d'être une boulimie d'argent. Lorsque je suis allé à Calcutta pour voir travailler Satyaiit Ray, il y avait des trous dans le plafond, le travelling était en bois, mais son film serait aussi puissant que s'il avait utilisé la technnique de Spielberg... Parce que, pour Ray, les outils étaient moins importants que les hommes.

.Ce qu'il faut retouver, justement - et je crois que Ridley Scott et sa scénariste Roselyne Bosch y sont parvenus avec Christophe Colomb - c'est l'homme derrière sa légende, derrière les polémiques qu'il a suscitées, derrière les vérités successives dont on l'a habillé. Après, après seulement, il faut mettre toutes les chances économiques du côté de cet homme-là. Ce

qui m'a le plus touché dans Christophe Colomb. ce ne sont pas les trois caravelles - qui à l'époque n'ont pas coûté très cher à Isabelle la Catholique, tout juste le prix d'un dîner de 150 couverts à l'Elysée aujourd'hui. - ce ne sont pas les cinq caméras qui tournaient simultanément, ou les 300 000 mètres de pellicule impressionnée, ou les 300 Indiens nus dans le champ, ce sont les scènes d'intimité. Colomb avec sa semme Béatrice, avec ses fils, Diego et le petit Fernando. Là, il ne s'agit pas de découvrir l'Amérique, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Là les gens peuvent

Comme ils pourront sans doute s'identifier à Dieu! Puisqu'avec Hélas pour moi de Jean-Luc Godard, je m'apprête à devenir Dieu. Dans l'intimisme, et même l'intimité. Ce sera une idée de Dieu. L'idée que Dieu est partout. Passer de Colomb à Dieu, et de Zola à Lauzier, c'est croire en l'avenir du cinéma, comme Cannes y croit.

Jamais le cinéma n'a été plus menacé. Jamais il n'a été plus diffusé. C'est le paradoxe terrible créé par la télévision. Mais si le film qui passe sur le petit écran

chance. En revanche, s'il a été produit par la télévision pour faire de l'audience à la télévision, il n'existera pas, il ne s'exportera pas, il disparattra.

En France, il y a peu de films chaque année qui soient des films de cinéma. Pialat, c'est du cinéma: Corneau, Blier, Berri, Zidi, c'est du cinema. Carax, même si son inspiration in est assez étrangère, c'est du cinéma, tont comme Besson, Si un jour, l'ai l'occasion de travailler avec ces derniers, on essaiera de s'entendre de se rapprocher. Si ca marche, tant mienx. Si ca ne marche pas, ce ne sera pas grave. Ils continueront à donner des images au cinéma français une image du cinéma français. Un cinéma que tout le monde coment, du moias lorsqu'il ne renie pas ses racines. Le monde entier connaît Cabin, Jean Resoir. Michel Simon Le monde entier connaît les classiques français, Carné, Allegret, Duvivier, plus qu'il n'y

On peut parler de cinéma français, et même de cinéma européen. Moravia disait que l'important, dans une culture, c'est le détail qui la read unique. Ce détail, c'est l'idée de l'Europe. On l'attrape aussi bien dans le 1900 de Bertolucci que dans le Van Gogh de Pialat. Dans Bunuel que dans Fellini. L'idée de l'Europe, elle passe aussi dans le cinema anglo-saxon, lorsque les petifes tribus, comme l'Irlande, l'Angleterre, l'Ecosse, la véhiculent. La langue anglaise, c'est une exigence de compréhension, pas de soumission. Qu'importe la langue, tant qu'on a les idées. Et les idées sont françaises, espagnoles, italiennes... Il est évident que ça fait un pen peur. Ainsi, en ce moment, aux Etats-Unis, ils veulent l'argent et les idées de l'Europe, mais ils ne veulent pas de l'Europe...

Cette crainte, cette relative incompréhension, je l'ai bien sentie, lorsque je suis allé tourner la-bas Green Card de Peter Weir. Les responsables du stadio avait pris dans leur collimateur le chef opérateur, australien lui-aussi, un garçon remarquable. Ils voulaient le licencier. l'ai alors dit à Peter : « L'opérateur n'est qu'un prétexte, le problème, c'est moi. J'ai les cheveux longs, gras, je suis gros et sans-gêne, je fume des Gitanes, je mange de la viande, j'ai une însolence qui les panique... » Deux jours plus tard, il y avait une scène importante, ils ont vu les rushes, ils avaient compris où me situer. Le problème était résolu.

C'est pourquoi je préfère faire moi-même le remake en anglais de Mon père ce héros que va mettre en scène Francis Veber. Pourquoi? Parce qu'on me le demande, et que j'ai allume la mèche avec Green Card D'aifleurs je n'ai rien contre les Américains, ni contre leur manière de travailler. Pai appris à les connaître, lorsque l'étais môme, à Châteauroux, Fallais à la base militaire qui se trouvait là, queiquefois il y avait des bagarres. Les nez explosaient, les arcades sourcilières éclataient, et soudain je recevais une grande tape dans le dos : « Gérard, come on... » Et on allait boire un coup. La recette est peut-être toujours bonne...

Présider le jury du 45º Festival me rend fier et heureux. Mais je suis encore plus fier peut-être de présenter à Cannes Opening Night, le film inédit de John Cassavetes. Avec Cassavetes, il n'est plus question d'une quelconque barrière de la langue, il parle le langage universel, celui du mai d'aimer et de la force de vivre. Il nous fait entendre et voir ce que nous sommes. Les films de Cassavetes sont ce que l'aime et que je peux défendre. Comme le vin. On ne peut pas l'expliquer non plus, le vin. Ca ne s'impose pas, ça sepropose. Comme je vous propose les films de Cassavetes qui resteront dans votre cœur telle une musique indispensable.≡

(1) Le Blue Bar jouxtait l'ancien Palais des Festivals, sur la Croisette. Il en était le prolongement et l'annexe. Le Palais a cédé la place à un hèrel, le Noga Hilton, où une salle de 850 places, baptisée salle Doniol-Valcroze a été aménagée. Les projections de la Quinzaine des réalisateurs s'y dérouleront.

### de la compétition officielle

### JAMIE LEE CURTIS

Fille de Tony Curtis et de Janet Leigh, l'actrice américaine Jamie Lee Curtis a débuté dans des films d'horreur (Halloween, Fog). On l'a vue ensuite dans Un fauteuil pour deux, avant que son charme tonique n'éclate dans Un poisson nommé Wanda. Elle vient de tourner dans My Girl et The Rest of Daniel.

### NANA DJORDJADZĚ

Découverte à Cannes en 1987 avec Robinsonnade, la cinéaste géorgienne Nana Djordjadzé a étudié la musique et pratiqué l'architecture avant de suivre les cours de cinèma du réalisateur Erakli Kvirikadzé, qui deviendra son mari. Egalement auteur de moyens-métrages, elle a joué dans plusieurs films et dirige un atelier de mise en scène à l'Institut supérieur du cinéma de Moscou, le VGIK.

Collaboratrice régulière de Claude Goretta et de Michel Soutter. de Diane Kurys et de Maroun Bagdadi, la chef monteuse Joëlle Van Effenterre a également travaillé avec Agnès Varda, Axel Corti ou Costa-Garras. Elle est l'épouse du cinéaste Bertrand Van Effenterre.

### PEDRO ALMODOVAR

Entré dans la carrière par la bande dessinée, le théâtre et le rock. Pedro Almodovar est le protagoniste et le témoin, souvent délirant, de la Movida. Il s'essaie au cinéma très töt, en Super 8 puis en 35 mm. Depuis son premier long métrage en 1979-1980, Pepi, Luci, Bom y Otras Chicas del Monton, sa popularité en Espagne et la reconnaissance internationale n'ont cessé de croître. Avec la Loi du désir, Femmes au bord de la crise de nerfs, Attache-moi et Talons un prix de la mise en scène pour Après avoir débuté en 1940, le chéf de Satyajit Ray et Yasujiro Ozu, consacre à François Truffaut.

JOELLE VAN EFFENTERRE aiguilles, Pedro Almodovar a multiplié les succès et reçu de nombreuses récompenses dans les festivals du monde entier.

### JOHN BOORMAN

Révélé en 1965 avec la comédie yéyé Sauve qui peut, le cinéaste britannique John Boorman a depuis abordé tous les genres, en Angleterre ou aux Etats-Unis: thriller (le Point de non-retour), film d'action (Duel dans le Pacifique), comédie sociale (Leo the Last), fable morale (Delivrance), anticipation (Zardoz), fantastique (l'Exorciste 2), fresque médiévale (Excalibur), aventure exotique (la Forêt d'émeraude), chronique de son enfance (Hope and Glory), comedie de mœurs (Tout pour réussir). Il a tourné l'an dernier I Dreamt I Woke up (inédit). Les films de John Boorman ont souveni été invités à Cannes, et lui ont valu

Leo the Last et un autre de la meilleure contribution artistique pour Excalibur.

### RENÉ CLEITMAN

Directeur de Hachette Première, la filiale cinéma de Hachette, depuis 1982, après avoir été directeur des programmes à Europe 1, le producteur français René Cleitman s'enorgueillit après dix ans d'activité de compter à son catalogue, à côté de son porte-étendard Cyrano de Bergerac, Coup de foudre de Diane Kurys et la Trace de Bernard Favre, Tenue de soirée de Bertrand Blier, Tandem de Patrice Leconte et Drôle d'endroit pour une rencontre de François Dupeyron, Monsieur Hire de Patrice Leconte et la Vie et rien d'autre de Bertrand Tayernier, ou récemment Urga de Nikita Mikhalkov.

### CARLO DI PALMA

liens d'après-guerre : Rossellini, Visconti, De Sica, Monicelli, Pontecorvo, Germi, Scola, Bertolucci, et de façon encore plus memorable peut-être, d'Antonioni. Il a, depuis. entamé parallèlement une carrière

américaine, marquée par son travail désormais régulier avec Woody Allen. Carlo Di Palma est également réalisateur de trois films, interprétés par Monica Vitti. LESTER JAMES PERIES

Le cinéaste producteur sri-lankais Lester James Peries, doyen du jury (il est ne en 1919), en est sans doute aussi le membre le plus méconnu chez nous. Après avoir été. critique de cinema en Angleterre, il est rentré à Ceylan en 1952 et a commencé une carrière de quarante

opérateur Carlo Di Palma est un maître du documentaire et le devenu le collaborateur régulier de chef de file des cinéastes de son la plupart des grands cinéastes ita- pays. La Ligne du destin, son premier film; remarque au Festival de Cannes, date de 1956. Il n'a protiquement pas cesse de tournet jusqu'en 1991, année de son dernier film, Awaragira. Deux de ses films... Village in the Jungle et Kaliynaga, ont été présentés à la Quinzaine. des réalisateurs.

### SERGE TOUBIANA

Critique aux Cahiers du cinéma depriis 1973, le journaliste français Serge Toubiana en est devenu rédacteur en chef en 1981, puis directeur, Egalement coscenariste de Moi, Pierre Rivière de René Allio, ancien vice-président de la commission d'avances sur recettes, actuellement président de la commission d'aide sélective à la distrians qui fera de cet artiste, proche bution, il termine un documentaire

EMELLI LE MELLI 1

WHERE FONDATEL IN ASEPT POURSUIT PR

RECONNU A CANNE POCHAINEMENT CA

ISUR LE Some RE ELECTIONNES AU WHICHLE. EN COM

ES MEILLEURES INT ANEVSKA - SEANCES

SELECTIONS PAR LEXANDRE ROCKHE ES MARKONNETTES TOLPARL I

GERT-METRAGE D

« CINÉMAS EN FRANCE» Une nouvelle section

## DERNIĒRES DE L'HEXAGONE



« Les Contes sauvages », de Gérald Calderon et Jean-Charles Cuttoli.

N 1973, la Société des réalisateurs de films (SRF) La section « Perspectives du cinéma francréait, pour le Festival de Cannes, une section parallèle, « Perspectives du cinéma français », qui années plutôt florissantes, elle avait accudevait représenter le jeune cinéma, le cinéma d'auteur. Pendant une dizaine d'années, on put y faire des découvertes, France, Société anonyme, le premier film d'Alain Corneau, Souvenirs d'en France, d'André Téchiné, ou, plus récemment, De bruit et de fureur, de Jean-Claude Brisseau. Puis, la situation se gâta, les sélections devinrent médiocres. L'image de Perspectives se ternit au point que producteurs et réalisateurs hésitèrent de plus en plus à se porter candidats. Au sommet de cette crise de confiance, 1991 fut une année noire, avec la plus mauvaise sélection qu'on n'avait jamais vue.

Alerte à la SRF, qui décide un changement radical et propose à Pierre-Henri Deleau, délégué général de la Quinzaine des réalisateurs, de se charger de Perspectives. Deleau; qui n'est pas candidat, formule ses conditions : le titre de la section doit être changé, la commission de réalisateurs qui sélectionne les films doit être supprimée. Lui seul se chargerait du choix, et sans qu'il soit question, comme par le passé, d'un nombre fixe de films. Ce nomfrançaise.

La SRF demande à réféchir, fait appel à d'autres candidatures. En vain. Fin janvier 1992, les conditions de Pierre-Henri Deleau sont acceptées. On signe l'acte de naissance de «Cinémas en France». «On ne revient pas d'un désamour, dit Pierre-Henri Deleau. Le terme «perspectives » n'a plus de sens, après tant d'erreurs et de mau-

çais », créée en 1973, a vécu. Après des années plutôt florissantes, elle avait accu-mulé les déceptions. La Société des réalisateurs de films a donc confié à l'un de ses piliers, Pierre-Henri Deleau, par ailleurs toujours délégué général de la « Quinzaine des réalisateurs », le soin de concevoir un rendez-vous rénové. Bienvenue à « Cinémas en France ».

courts et longs métrages, des nouveaux réalisateurs comme des talents confirmés. On ne peut pas aller à Cannes si on ne choisit pas des œuvres au moins aussi bonnes que les œuvres étrangères, si l'on ne représente pas un éveil. Il est important que ces films français, qui ne sont pas en compétition, soient dignes d'être critiqués par la presse étrangère. Ils doivent trouver des distributeurs s'ils n'en ont pas encore, et être vendus à l'étranger.

» Je me suis, évidemment, imposé un surcroît de travail, des jours et des muits de projections, en plus de la bre ne devait dépendre que de l'état de la production sélection de la Quinzaine. Je ne compte plus le nombre de coups de téléphone que j'al reçus, et les sollicitations... Mais j'ai pris mes responsabilités, j'ai décidé d'être rigoureux. J'ai vu deux cent quarante cinq courts métrages; j'en ai retenu sept. I'ai vu cinquante-deux longs métrages: j'en ai retenu six, plus un moyen métrage de quarante-sept minutes qui m'a paru plus que prometteur.»

vaises habitudes. La nouvelle section doit rendre compte partout on constate une montée de la violence, des que de cette nouvelle politique de présentation du cinéma des divers aspects de la production française de l'année, thèmes politiques et pas mal de noirceur dans les films, français. Je n'aimais pas les films de Pierre Granier-De-

qu'il veut séduire, et accumale les gaffes, « Versailles rive gauche est ma prentière surprise. Je parie déjà sur les futurs longs-metrages de l'auteur. Deuxième surprise : Coupable d'innocence, le premier long metrage, francopolonais, de Marcin Ziebirski, cinéaste d'origine polonaise, passé par l'école du cinéma de Lodz. C'est étonnant; un scénario intelligent, une beauté plastique qui ne dépend pas des moyens matériels, mais d'un esprit de creation très vif.»

Pierre-Henri Deleau a èté impressionné par Le petit prince a dit, de Christine Pascal, charme par la « petite musique» de Vagabond, premier long-métrage d'un réalisateur de courts sujets, Ann Le Monnier. Il dit aussi qu'on remarquera les débuts de Françoise Ebrard, avec Quelque part vers Conalcry, film à caractère autobiographique sur l'amitié de deux enfants, un Blanc et un Noir, dans la Guinée de 1971 - mais rien à voir avec Chorolat, de Claire Denis. Quant à Sans un cri, de Jeanne Labrune, on le verra en même temps à Cannes et dans les salles : il sort le 6 mai.

Doit-on s'étonner de trouver, dans cette sélection, Le point commun à tous ces choix? Alors qu'un peu Archipel, de Pierre Granier-Deferre? « C'est dans la logi-

ceux de «Cinémas en France» refévent de la comédie de ferre, souf Une étrange affaire. Celui-ci, tiré d'une noumœurs et ne sent pas pessimistes. Le moyen-mêtrage velle de Drieu La Rochelle, m'a séduit par les ambiguïtés sélectionné s'intitule l'erscilles rire gaucie, de Bruno de son sujet, et un curieux manège éronque auquel parti-Podalydes, il raconte l'histoire d'un jeune snob, qui va cipent Melvil Poupaud, Claire Nebout, Ludmilla Mikaël recevoir pour la première fois à déjeuner une jeune fille et Michel Piccoli. Compte tenu de l'état actuel de la production, je crois être parvenu à un certain équilibre. On m'attend sans doute au tournant, mas je prends rendezvous a la fin du festival, pour les résultats.»

> Pierre-Henri Deleau ne risque en tout cas pas d'être critique pour avoir sélectionné en dernière heure les Contes sauvages, de Gérald Carocrón et Jean-Charles Cuttofi, une vaste exploration du monde animal sur tout le territoire de l'ex-URSS qui auta duré un an. Le documentaire avait été initié par Frédéria Rossif, il n'a pas eu le temps de le tourner, et ses anis ont eu à cœur de le réaliser et de le dédier à sa mémoire.

> De la Sibérie à l'Oural, du delta de la Volga au Kazakhstan, voici les loups, les morses, les flamants roses, les antilopes, les bisons. Françoise Giroud a écrit le commentaire, elle décrit ainsi le Karatchatka, où grondent les volcans, où les ours gourniands vont à la pêche au saumon et où les otaries vivent en harers : « C'est un lieu somptueux, une mer tourmentée par ces vents d'enfer, là où les lèvres de l'Asie et velles de l'Amérique se touchent

> > Propos recueillis par JACQUES SICLIER

### LE MEILLEUR DE LA SEPT EST AUJOURD'HUI A CANNES. LE MEILLEUR DE LA SEPT SERA DEMAIN SUR ARTE.

MEMBRE FONDATEUR ET PRODUCTEUR D'EMISSIONS D'ARTE. LA CHAINE CULTURELLE EUROPEENNE.

LA SEPT POURSUIT PLUS QUE JAMAIS UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE COPRODUCTION. UN EFFORT

RECONNU A CANNES OU HUIT DE SES FILMS SONT SELECTIONNES. ARTE DIFFUSERA

PROCHAINEMENT CES ŒUVRES EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE PAR SATELLITE, CABLE

ET SUR LE 5ème RESEAU HERTZIEN NATIONAL. FILMS COPRODUITS PAR LA SEPT

SELECTIONNES AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE CANNES: SELECTION

OFFICIELLE • EN COMPETITION: "LA SENTINELLE" (REAL. ARNAUD DESPLECHIN, FRANCE)

"LES MEILLEURES INTENTIONS" (BILLE AUGUST) - "UNE VIE INDEPENDANTE" (VITALI

KANEVSKI) • SEANCE SPECIALE (HORS COMPETITION): "LE CHENE" (LUCIAN PINTILIE)

· SELECTIONS PARALLELES · UN CERTAIN REGARD: "LE TCHERISTE"

(ALEXANDRE ROGOJKINE) • SEMAINE INTERNATIONALE DE LA CRITIQUE:

"LES MARIONNETTES" (COURT-METRAGE DE MARC CHEVRIE) • CINEMA EN

FRANCE: "COUPABLE D'INNOCENCE" (MARCIN ZIEBINSKI) - "L'AUTRE CELIA"

(COURT-METRAGE DIRENE JOUANNET). Pour tout renseignement 3615 LA SEPT.



The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa Bergers and the Peter Alge Grand the state of the e the copy of the country of the things AND THE SECOND SHOW CARLED VIEW OF SEPARATE

sa resencte, est a cit monte. est as film of cinema, a surving of a city probability of a landon at a new state of a landon at a new state of a landon at a new state of a landon at a new state of a landon at a new state of a landon at a new state of a landon at a new state of a landon at a new state of a landon at a new state of a landon at a new state of a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a landon at a print fact de l'audience à la lière.

Es France il y a peu de films de la comma piales des River Recru Zidi, cen de de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma piales de la comma

America des terms de unema prelativa de la compansa del compansa de la compansa de la compansa del compansa de la compansa de la compansa de la compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del

de circums de constante de constante de

A CHARLES OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T

The second section of the property of the party of the pa The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Marie Paris Constitution Design fraction varies Advisor Davids &

Or prof parter in come frame o 200 12 January 11 112.15 grande 6:

deliver a control of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of

the second of the second of the second

Fact Out dames out this felicity

CORE STO PANE ALLEN SOME IN THE PARE

Mary plan langther just the committee jugant li

The state of the second second second

STREET OF CO. P. CO. S. CO. S. C. C.

And the first of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

the said product to be to the said

Services of the service but the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the serv

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

AST WAS INC. THE PROPERTY

Catte country of the total of

the property of the property of

Constant of the Constant

en gegründ zu ihr ihren gebruigen.

grant take the following

Because of a control of the figid कि Limbs — The establish graves out of the transport (25) and the second of the same uje ž le tem til over i le toviliz

·秦 2000年 - 大田田東韓

PART OF THE REAL PROPERTY.

· 人名英英蓬

1. (1) 122 25 1. (1) 122 25 1. (1) 124 25 1. (1) 124 25

. E 15

, a المنتهدين 

عامية 

SHIGH TIES

54

<sub>2017</sub> ) 医血栓缝器 ~, --<u>12</u> E

the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

Action in a set

# ET SES DEMONS

N ne manquera pas de souligner, pour s'en plaindre, la forte présence à Cannes de l'Amérique; six films en compétition sur ving et un, dix-neuf sur les soixante-quatorze titres figurant dans les diverses sections auxquelles les Américains avaient accès. Impressionnante et inquiétante domination, il est vrai. Pourtant, si le Festival était totalement le reflet de l'état mondial du cinéma, il afficherait vingt films d'Hollywood en compétition, une grosse copro-

Encore les invités américains de Cannes ne représentent-ils pas fidèlement Hollywood. Cinq titres seulement visent le grand public, l'énorme machine Basic Instinct qui a déjà su rentabliser ses relents sulfureux sur le marché et le dessin animé, la Belle et la Bête, nouvelle production Disney, le film policier du vétéran Sidney Lumet A Stranger Among Us comme la nouvelle réalisation de l'honnête façonnier Ron Howard, Far and Away, sans oublier l'adaptation de Des souris et des hommes par Gary Sinise. On peut ajouter le nom de Blake Edwards, auguel le Festival rend hommage. « Produits grand public » aussi, les séries B l'étiquette n'a rien d'infamant - dont David Lynch

duction européenne à majorité française, une série de

courts métrages « d'auteurs », d'origines variées (et un

mélo commercial indien en séance spéciale).

retrouve l'esprit même, celui du feuilleton, en inventant la version film de sa série-télé Twin Peaks. Et un habitué du genre, Abel Ferarra avec Bad Lieutenant, le nouveau venu Eric Mendehlsonn qui présente le moyen-métrage Through an Open Window, ou cette autre déconverte : Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino dont l'interprète principal, Harvey Keitel, dit qu'il lui fait penser à Scorsese au moment de ses premiers films. Mean Streets n'était-il pas la meilleure série B de l'année 1973?

A l'opposé se trouvent ces « dissidents » que les Américains appellent Mavericks (à l'origine le nom des animaux non marqués au fer rouge dans les ranchs). Les deux plus illustres Mavericks modernes seront honores à Cannes, Orson Welles avec Othello et Don Quichotte, Cassavetes avec Opening Night. Successeur éventuel, ce Hal Hartley dont on a découvert avec bonheur Trust Me et qui revient avec Simple Men, et peut-être la débutante Stacy Cochran (My New Gun). Et encore le cas de Robert Altman, dissident notoire au point d'avoir émigré, qui revient à Hollywood pour en tirer le portrait vachard, fut-ce au prix d'un peu d'eau dans son style, avec The Player.

Sinon véritablement rebelles, du moins en marge de leur statut acquis sont les comédiens qui passent à lamise en scène, pour traiter un sujet qui leur tient à cœar: John Turturro avec Mac, Tim Robbins avec Bob Roberts, Gary Olmos (de Miami Vice) avec American me. Ou encore le cinéaste récemment convert d'Oscars, Jonathan Demme, que l'on retrouve où on ne l'attendait pas, avec le documentaire Cousin Bobby

Cette diversité n'est pas représentative de Hollywood. Elle l'est peut-être d'un cinéma national, du seul cinéma en phase avec une nation aujourd'hui, ce cinéma dont le film inaugural s'intitula justement Naissance d'une nation (David W. Griffith. 1915). Dans une interview récemment publiée par les Lettres françaises, Godard constate: « Les grands cinémas nationaux ont toujours été de grands films de guerre, et même de guerre civile. C'est-à-dire à un moment où une nation se bat contre elle-même et ne sait plus aui elle est.» Les films américains de Cannes sont, pratiquement tous, des films de guerre civile.



« Naissance d'une nation », de David W. Griffith (1915).

Haine de soi, des autres et trahison générale de Basic Instinct, affrontement à l'intérieur d'un individu (Bad Lieutenant) ou d'un groupe (Reservoir Dogs), pourriture générale d'une société en apparence policée (Twin Peaks), obsession sécuritaire (My New Gun), particularismes ethniques (American me, A Stranger Among Us, Far and Away), combat quotidien contre la misère sociale (Cousin Bobby), mémoire douloureuse de valeurs bafouées (Mac) et d'anciennes révoltes (Simple Men), montée du populisme fascisant (Bob Roberts): seul la Belle et la Bête fait exception, puisque même The Player, rare rayon de sourire dans ce

sombre programme, mêne aussi sa propre guérilla au sein de Hollywood.

Le rapprochement dans le temps entre ces films et les images d'émeutes aux portes même de Beverly Hills (envoyer l'armée contre la population, n'est-ce pas la guerre civile?) achéverait de convaincre combien ce cinéma-là est en prise avec sa nation. Une nation déchirée de l'intérieur alors qu'elle demeure, pas uniquement sur les écrans, la seule puissance pla-

JEAN-MICHEL FRODON

« TWIN PEAKS », LE FILM

David

### U moment de Twin Peaks (la série), les journaux américains saluaient l'entrée du David Lynch d'Eraserhead dans le « mainstream » américain. En une formule, abondamment reprise par les médias, le cinéaste définissait Twin Peaks - portrait d'une petite ville de province où le policé de la surface recouvre un grovillement de démons - comme la rencontre de Peyton Place et de Blue Velvet (lire ci-dessous l'article de Colette Godard)

Le triomphe fut instantané. Il est plus que justice que Twin Peaks, Fire Walk with Me (le film) vienne cette année en compétition à Cannes.

«Qui a tué Laura Palmer?» est devenu une question aussi cruciale que « Qui a tiré sur J. R.?» à l'apogée de Dallas. Newsweek a même fait une couverture avec le portrait de Laura noyée... Le merchandising suivait : on commercialisait les cassettes que l'agent Dale Cooper (Kyle McLachlan, qui revient dans le film) dictait à sa secrétaire Diane (qu'on ne voyait jamais); l'album d'Angelo Badalamenti se vendait comme des petits pains; consécration: Sesame Street en faisait une parodie (Twin Beaks); enfin, Jennifer Lynch, fille de David, écrivait le Journal secret de Laura Palmer qui servira de hase a Fire Walk with Me.

«En partic seulement. Le livre de Jennifer retrace l'itinéraire de Laura Palmer, mais s'arrête avant la dernière semaine... » explique David Lynch, rencontré dans un restaurant de Los Angeles. Avec un accent Midwest à la James Stewart, David Lynch parle comme un personnage de Jim Jarmusch, par rafales énigmatiques. Il s'arrête, repart, laisse de grands blancs entre les mots. ou les ponctue d'un éclat de rire nasillard rappelant confusément le crì de la hyène.

« J'adorais la série, poursuit-il. Mais la télévision est

de Mystères à Twin Peaks, le feuilleton le plus sophistiqué de l'histoire de la télévision, distillé sur La Cinq.

Ces assidus de Twin Peales sont inquiets. Une inquiétude

liée aux tentatives précédentes de passage du petit au grand

écran. Ainsi Star Treek, dont les longs métrages cinéma -

on en annoace pointant un sixième - n'ont jamais retrouvé

De la neige sur un écran de télé. L'écran explose. Un cri de femme, le bruit sourd d'un instrument contondant sur un crâne. Noir. Campagne. Enveloppé dans du plastique, un cadavre flotte sur une rivière... Ainsi commence Twin Peaks, Fire Walk with Me, de David Lynch, le film (en compétition) qui marque le passage au cinéma de la série télévisée à succès. Un passage dont le cinéaste s'explique ici avec un plaisir gourmand.

par nature vorace. Tout va si vite que, si vous n'êtes pas d'une très grande liberté. Aller directement à la meilleure sur la brèche à chaque instant, vous perdez pied peu à solution, plus vite. A condition de ne pas aller trop vite. peu. Il est même difficile d'aller vraiment au bout d'une qu n'entrave pas la créativité.» idée. L'essayais de faire d'autres choses en même temps (dont Sailor et Lula). Avec un film, vous pouvez prendre un peu de recul, agir et réagir, laisser reposer, reprendre. A la fin de la série, je crois que nous avons assez bien

Pourtant, la critique finit par faire preuve d'une animosité aussi forte que son enthousiasme initial. « J'étais forcément en première ligne, et j'avais activement contribué à la campagne de lancement. L'étais donc le premier à abattre. Mais quelle jouissance quand on se relève!». Entre alors dans le jeu Ciby Productions, filiale amé-

ricaine de Ciby 2000, société de production cinématographique de Francis Bouygues. Elle passe, l'été dernier, un accord avec Lynch portant sur trois films. Lynch commencera par Twin Peaks, «Je n'avais pas envie de quitter cette bourgade de 21 501 habitants à la frontière canadienne sur la côte Ouest. Et je trouvais intéressant de la traiter en un film « bouclé » plutôt qu'en une série « ouverte». Une question s'est posée alors : fallait-il replonger dans le passé ou se lancer dans le futur? Est venue l'idée de raconter la dernière semaine de Laura Palmer. Je l'ai suggéré à Ciby, ils nous ont très vite donné le feu vert, et nous avons fonce. De l'accord à la projection de Cannes en passant par l'écriture, le tournage, le montage, le mixage et les finitions, il se sera passé moins d'un an.»

Lynch a gardé pour le film un style proche de la narration à épisodes. Ainsi, Chris Isaak, Kiefer Sutherland, Harry Dean Stanton ou David Bowie disparaissent du film au bout d'une demi-heure et ils sont remplaces par d'autres. « La télévision m'a donné le goût

Blonde à faire pâlir d'envie Michelle Pfeiffer, Sheryl Lee reprend du galon dans le rôle de Laura Palmer. Mieux, elle monte en grade : elle occupe, plein cadre, l'essentiel des images du film. Manière pour David Lynch de se faire pardonner? Dans la série, il l'avait longtemps trimballée à l'état de cadavre, « Elle avait été engagée pour jouer une morte, précise-t-il, et elle fut une morte épatante! Mais il se trouve que, vivante, elle a un talent fou, entre complètement dans le personnage, le rend réel. Sheryl Lee a été Laura Palmer du début à la fin du tournage, très dur pour elle, très dérangeant. Elle en est d'ailleurs ressortie malade.»

Pour filmer la mort de Laura Palmer, Lynch a pourtant délaissé la facture explicite de Soilor et Lula (ah, la tête de Willem Dafoe qui explose et roule par terre!) et chorégraphié pour Sheryl Lee « un poème visuel et musical pour visage et lumière. » C'est la bande son qui porte alors le poids de la violence, « On a utilisé une nouvelle technique d'enregistrement digital, nommée le SSL : tout est mis sur ordinateur, et vous pouvez aller plus vite, plus lentement, à l'endroit, à l'envers, superposer le même thème dans les deux sens. J'ai tenu à mixer moi-même la musique. Il vous passe quelque chose par le corps larsque vous avez les mains sur les manettes. Si posé que vous soyez - et je ne suls pas un technicien - c'est inexplicable. Ça vous fait décoller l'imaginaire,

Comme s'il en avait besoin, répliqueront les psychanalystes à la petite semaine qui ne manqueront pas de parler encore à propos de Twin Pents du «fundango freudien v de David Lynch.

HENRI BÉHAR 100

### AIRE provision de K7 vidéo. Faire réviser son FAUSSES PISTES magnétoscope – constitution d'une vidéothèque per-sonnelle, plus possibilité de passer en accéléré la coupure publicitaire. En cas d'absence, vérifier dix fois la touche programmation. Calculer sa durée avec vingt minutes supplémentaires à cause de l'incertitude des horaires. Voilà ce qu'ont vécu les fans de David Lynch et

la séduction de la série, son harmonie parfaite entre l'imagerie chromo, les masques de guignol des habitants du cosdes cupides, des victimes, des ambitieux, etc. Ignorant donc mos, les truquages approximatifs, le moralisme scout, la naïveté imperturbable des scénarios et des personnages. iuson'à l'existence du mot «naïveté», David Lynch - avec Mark Frost – la remplace par le non-sens. Avec ravisse-Or David Lynch est dénué de toute naïveté, ingrédient à ment et perfidie, il se repait des immenses libertés du femilla base d'un genre qui sollicite celle des spectateurs. En tout leton. Chez lui, tous out quelque chose à cacher, tous mencas, leur complicité. Sinon, comment accepter les invraitent. A partir de là, la recherche de la vérité devient un jeu semblances? Sans invraisemblances, comment étirer sur

Les habitants de Twin Peaks entretienment les uns avec MENSONGES les hautres des relations malsaines : la passion du shérif pour l'équivoque métisse chinoise; les coucheries de Ben, propriétaire de l'hôtel qu'il vent vendre aux Suédois, ainsi que du casino-bordel où il frôle l'inceste - sa fille s'étant fait engager comme bôtesse; les rapports sado-maso de Leo la brute et de Cherry la serveuse, par ailleurs maîtresse de l'adolescent Bobby, fortement impliqué dans un trafic de coke, et dont le père, militaire, ne quitte jamais sa brochette de décorations. Les personnages apparemment secondaires tiennent un rôle déstabilisateur comme la femme à la bûche, qui ne sert à rien si ce n'est à passer quand l'intrigue piétine, à adresser à Cooper quelques phrases obscures le mettant sur une piste secrète. Laura se droguait, tout le mende le savait. Sa vie sexuelle n'était pas des plus simples... Son psy, également prestidigitateur, était son confident. Il a faillí en mourir lui aussi. Lui disait-elle la vérité? Qui comnaissant vraiment Laura?

Dale Cooper n'a plus qu'à compter sur ses rêves, ses principale, dont ici, auteurs et spectateurs ne se soucient visions, sur la sagesse zen pour conforter son intuition et guère. Ce que l'on attend, ce sont les scènes de genre et de mener son enquête.

guère le que l'on attend, ce sont les scènes de genre et de bravoure, favorisées par la durée de chaque épisode; quatre-vingt-dix minutes (i).

> David Lynch manipule les effets pervers de l'insistance. Il introduit des scènes obsessionnelles, mais hors de tout propos : le nain qui danse éclairé comme par une lampe de chevet, Dyland Palmer dansant seul, imitant Frank Smatra - antocitations de Blue Velvet et de Eraserheid.

Dyland, père de Laura, est le bouc émissaire de tous les dégoûts. De là à accepter qu'il ait effectivement assassiné sa fille et malmené l'autre jeune fille, c'est à voir. D'accord, il a ctouffé Jack sons un oreiller à l'hôpital. Et puis it a avoué. Mais puisque tout le monde ment, pourquoi le croire? Cétait surtout pratique pour terminer la première série... Ne nous révélez pas qui a tué Laura Palmer.

COLETTE GODARD

des heures l'histoire linéaire de quelques personnages très de fausses pistes, où il convient de se partire le plus longdéfinis - équilibrage des bons, des méchants, des perfides.

La règle première du fenilleton est d'aligner des péripé
définis - équilibrage des bons, des méchants, des perfides.

La règle première du fenilleton est d'aligner des péripé
des passée par épisodes de cinquante temps, le plus profondément possible. Et l'agent du FBI
ties retardant au maximum le déroulement d'une action minutes, y comptis la company publicaire et les générales.

The Joney

AUT THE STATE OF

a server

Mary Service



« BASIC INSTINCT »

### LA GUERRE A COMMENCĒ

A suppression du label «X» et son remplacement par le «NC-17» devait marquer le début d'une ère nouvelle : le public américain aurait enfin le droit de voir des films abordant «sérieusement» des thèmes «adultes» sans qu'ils soient assimilés à la pornographie.

Comme d'habitude aurait en la la unaissant hallimant. Comme d'habitude, pensait-on, les «majors» hollywoodiennes ne tarderaient pas à suivre les distributeurs indépendants qui ne pouvaient manquer de profiter de cette

Mais, un an et demi plus tard, hormis la sortie en version enfin intégrale du 1900 de Bernardo Bertolucci, un seul film «de prestige» a été distribué par une major avec le nouveau label «NC-17»: Henry et June, de Phillip Kaufman. Les contrats hollywoodiens n'ont, dans les faits, guère changé: producteurs et réalisateurs sont toujours tenus de livrer un film étiqueté «R» (moins contraignant que le NC-17) par la commission de censure, sous peine de voir leur échapper le contrôle du montage final. C'est le cas de Verhoeven.

Produit par Carolco et distribué aux Etats-Unis par Tri-Star, Basic Instinct s'ouvre sur une séquence choc : en plein transport érotique, un ancien rocker se laisse lier les mains au montant du lit. Au monaent où l'amazone blonde qui le chevauche atteint l'orgasme, elle larde son partenaire de coups de pic à glace. Chargé de l'affaire, l'inspecteur Nick Curran (Michael Douglas) plonge dans les milieux bisexuels de San-Francisco à la poursuite de Catherine Tramell (Sharon Stone), auteur sulfureux d'un phie et immoralité. La situation n'a fait que devenir plus roman policier dont l'intrigue est étrangement similaire confuse. Avec le «X», la situation était claire : les jour-

33.18 S. 1983 F. F.

100 T

٠٠٠ ( عند <u>ناية</u>

**美国的** 

建设 二

pensait que c'était une victoire sur la cen-sure. Présenté en ouverture du Festival de Cannes, « Basic Instinct », de Paul Verhoeven, démontre le contraire. Pour accéder au grand public, le réalisateur a dû modi-fier le montage de son film pour obtenir le label « R », moins restrictif.

au meurtre sur lequel il enquête. Il en tombera amou-

Basic Instinct est passé neuf fois (!) devant la commission de censure avant que Verhoeven obtienne son imprimatur. Mais ce qui fut, avec Henry et June, salué comme le triomphe de la fiberté d'expression sur la cen-sure et les frilosités de la MPAA (puissante fédération des producteurs américains) ne fut, au bout du compte, qu'une victoire à la Pyrrhus.

La sortie de Henry et June, marqué de son NC-17 tout neuf, avait d'emblée impatienté les censeurs locaux, du nord au sud des Etats-Unis. A leurs yeux, et quel que soit



films de cette catégorie sur ses rayons.

Basic Instinct ayant coûté plus de 40 millions de dollars, la diffusion la plus large possible s'imposait. Et la machine promotionnelle hollywoodienne, habituellement terriblement performante, s'est révélée inefficace lorsqu'il s'est agi de créer pour le label NC-17 une image acceptable. Les producteurs n'ont pas su profiter d'une situation nouvelle pour élargir la marge d'action de leur richesse la

### **QUATRE QUESTIONS AU RÉALISATEUR**

plus sûre : les créateurs.

« Combien de fois Basic Instinct est-il passé devant la commission de censure? - Neuf fois...

résentation à la version qui sera distribuée aux Etats-

- La commission aurait aimé que le film sorte avec le label NC-17, qu'il s'agisse du montage américain ou de la version internationale qui sera montrée à Cannes. Toutefois, il s'est avéré impossible de sortir un film NC-17 aux Etats-Unis dans plus de deux cents ou trois cents salles. Cela aurait représenté un suicide commercial. Le producteur, Carolco, et le distributeur, Tri-Star, voulaient que nous obtenions la mention R, et donc une sortie dans dix-huit cents salles. Il a fallu pour cela négocier longuement avec la commission.

» Il s'est agi surtout de rendre la violence moins vio-

naux refusaient les publicités, les cinémas (tonus par des lente et le sexe moins «sexy». La violence, considérée clauses spécifiques dans leurs baux immobiliers) refu- comme excessive par la commission, concernait les saient de les projeter et rares étaient les commandes des scènes de meurtre, en particulier la première. Pour ce qui grandes chaînes de location et vente de cassettes vidéo. était des scènes de sexe, la répétition des mouvements de l'homme sur le corps de la femme devait être évitée, et les rapports buccaux évoqués de manière elliptique. La scène où Michael Douglas jette Jeanne Tripplehorn sur un fauteuil a dû être raccourcie : dans la version américaine, on ne le voit pas enlever son pantalon et la pénétrer. Toutes les séquences contestées sont moins exolicites dans la vèrsion américaine.

### - La version présentée à Cannes est-elle finalement votre montage originel?

· Ce que vous verrez à Cannes est mon montage, tel que je l'ai présenté la première fois à la commission de censure américaine. La version originale et la version NC-17 sont identiques, la version distribuée aux Etats-Unis, on version R, est plus courte de quarante-deux secondes, et donc un peu différente, certains plans ayant été remplacés par d'autres, plus allusifs.

 Vous avez souvent eu affaire à la commission de censure au cours de votre carrière aux Etats-Unis. Pensezvous que ses critères sur la violence et le sexe out évolué?

- La Chair et le Sang, Robocop et Total Recall ont Quelles out été les compes successives, de la première tous écopé d'un «X» la première fois que je les ai montrés. J'ai dû présenter huit versions successives de Robocop, et trois de Total Recall. Je ne vois guère de changements durant les cinq dernières années en ce qui concerne la violence, mais il me semble que la commission a assoumli ses critères sur la sexualité. Alors que les Etats-Unis en général évoluent dans un sens conservateur, je ne trouve pas que cela se reflète, pour l'instant, dans la cotation des films. Basic Instinct, avec son label R. représente ce qui peut se faire de plus osé ici. La manière dont les films sont «labélisés» par la censure n'est pas parfaite, mais aujourd'hui, dans cette société, c'est le mieux que l'on puisse espérer.»

R E N C O N J R E avec Harvey Keitel

### LA DERNIERE phrase de Dickens me vient à l'esprit : «(L'enfance), c'était la plus belle époque de ma vie, c'était aussi la pire.» D'UN VOYOL

Harvey Keitel exulte. Après avoir été nommé aux Oscars 1992 pour « Bugsy », il est l'acteur principal de « The Bad Lieutenant », d'Abel Ferrara, présenté à Un certain regard, et l'interprète – ainsi que le coproducteur, une première – de « Reservoir Dogs », de Quentin Tarantino, présenté en séance spéciale le 13 mai. Ceux qui l'ont vu le qualifient déjà du « film le plus violent de l'année ».

ARVEY KEITEL est d'ordinaire réservé, timide, à peine nerveux, peut-être. A l'écran, c'est tout autre chose. Son image s'est forgée dès Alice n'est plus ici, de Martin Scorsese. D'abord tendre, il séduit Alice. Lorsque sa femme se mêle de cette liaison, Ben défonce une paroi de verre, brise la moitié du mobilier, tire un couteau et la menace, lui donnant un coup de pied tandis qu'elle tente de s'enfuir à quatre pattes...

Depuis, il a beau jouer les cobayes (dans la Mort en direct, de Bertrand Tavernier, ses yeux étaient remplacés par des caméras de télévision), les héros vénérés de l'histoire américaine (il était Tom Paine dans la Nuit de Varennes, d'Ettore Scola), le fils naïf et gentil de Willy Loman, au théatre, dans Mort d'un commis voyageur, Harvey Keitel a une image de voyou:

Une image signée Scorsese dont Keitel est, avec Robert DeNiro, l'acteur fétiche. Il participe à ses premiers courts-métrages (Who's That Knocking at My Door?, en 1968), est Charlie, le pote de DeNiro dans Mean Streets, le souteneur de Jodie Foster dans Taxi Driver, et même le Judas de la Dernière Tentation du Christ. Mi-roumain, mi-polonais, Harvey Keitel est né dans un faubourg de New-York, à Brighton Beach. Une engleur d'Fuouréers de l'Est, un coin où pullulent les enclave d'Européens de l'Est, un coin où pullulent les «petits durs». Sur les origines apparemment autobiographiques de ses personnages, il dira simplement : « Une

Anteur du Roi de New-York, Abel Ferrara est un inéaste pour le moins musclé. Son dernier film, The Bad Lieutenant, pourrait être sous-titré « la Dernière Tentation de Johnny Bad Cop»; c'est ainsi que Keitel l'a abondé: «Ce-conflit entre le Bien et le Mal est un mythe qu'il ne faudra jamais cesser d'exploiter. Dans The Bad Lieutenant, le conflit se situe à l'intérieur d'un homme, un flic, qui s'efforce de devenir quelqu'un. »

Un rôle taillé à la mesure de Harvey Keitel tel que le grand public persiste à le voir. Ce qui n'est pas vrannent le cas de l'autre film qu'il défend au Festival, Reservoir Dogs, aventure dans laquelle il s'est pleinement engag Une amie de l'Actor's Studio lui a envoyé un jour le scénario de ce premier film d'un inconnu. Sur le tournage de Buggy, il rencontre l'auteur. Quentin Tarantino, vinet-sept ans. Cehui-ci n'avait jamais rien réalisé, il tra-vaillait dans un magasin de vidéo. Ces «chiens de réser-voir» sont huit professionnels du hold-up qui se réunissent pour braquer une banque. Le coup foire, quelqu'un a cafté, mais qui? Huis clos sanglant.

« Il a un talent pour dénicher l'humour là où on ne l'attend pas, et en ajouter là où on l'attend encore moins. Il le fait de manière si habile, avec une telle justesse par rapport à ce milieu, que je me demandais s'il y était né, s'il y avait grandi. Non, il n'avait jamais de sa vie rencon-tré un truand. Il avait simplement regardé des films...»

Le casting de Reservoir Dogs est fait à New-York; Keitel paie le voyage à Tarantino. Ensemble, ils trouvent l'argent de la production, choisissent les acteurs (Tim Roth, Chris Penn et Steve Buscemi), chorégraphient la violence, répétent chaque scène comme au thêâtre. «Tim Roth (Un monde à part), Steve Buscemi (Memphis Train) et moi avons tous fait de la scène, on s'est parfois même retrouvés dans de véritables galères. Ici, nous avons tous été conscients de former un groupe harmonieux. Cela m'était arrivé une ou deux fois : avec les acteurs de la Dernière Tentation ou ceux de Jane Campion. » L'auteur et metteur en scène de Sweetie et d'Un ange à ma table vient d'achever le tournage de son nouvean film dans son pays natal. Harvey Keitel y incarne « un des premiers colons à venir s'installer en Nouvelle-Zélande ».

Son travail avec Quentin Tarantino l'aurait-il autant marqué que ses collaborations avec Martin Scorsese et Jane Campion? «Absolument, totalement, radicalement. En ce qui concerne en tout cas les réalisateurs débutants, il est ce qu'était Scorsese quand je l'ai rencontré.»

Après The Bad Lieutenant et Reservoir Dogs, le pro-chain film de Harvey Keitel est Sister Act: « J'y suis chain thim de Harvey Keitel est Sister Act. « J'y suis encore un gangster mais c'est une comédie avec Whoopi Galberg et Maggy Smith. » En ce moment, il reprend le rôle de Tchéky Karyo dans le remake américain de Nikita de Luc Besson réalisé par John Badham. N'a-t-il pas envie de jouer enfin un père de famille qui conduirait tous les jours sa fille à l'école? « J'y songe, répond Kaitel Mais lentament.»



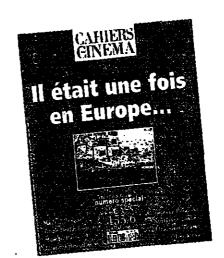

Coup de projecteur sur les salles obscures. Les Cahiers ont sillonné l'Europe : Madrid, Moscou, Londres, Rome, Berlin, Lisbonne, Prague, Paris... Rencontres avec Almodovar, Kusturica, Tanner, Van Dormael, Polanski... Comment se profile l'Europe d'en haut, celle de Bruxelles, comment existe-t-elle vue d'en bas sur le terrain ? Dans le noir, gardons les yeux grand



Numéro spécial en vente chez votre marchand de journaux

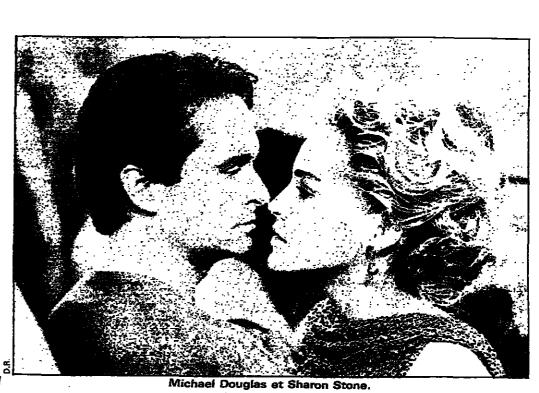

### POLITIQUE RISQUE

OB ROBERTS, chanteur folk et homme d'affaires, a l'aura d'un Bob Dylan mais la tête et la coiffure de David Duke (candidat de l'extrême droite au gouvernorat de l'Etat de Louisiane et à la nomination républicaine pour la présidence de l'Union). Il mène campagne pour devenir sénateur de Pennsylvanie. S'il ressemble à un documentaire - entre le Don't Look Back, que Pennebaker consacrait à Dylan, et Tanner 88, la fausse campagne électorale qu'inventa Robert Altman pour la télévision - Bob Roberts est un pamphlet qui distribue les gifles à droite et à gauche, une satire politique où au moindre détour on s'étrangle de rire pour ne pas étouffer tout court.

« Tim Robbins a des « riss» mentaux qui vous prennent constamment au débotté», dit Robin Williams, qui sait de quoi il parle. Dès l'âge de douze ans, fils d'un chanteur folk qui dirigea un club country dans Greenwich Village, le quartier bohème de Manhattan, Tim Robbins fait du théâtre de rue et donne dans le vaudeville politique. Plus tard, en réaction aux choix traditionnels du département dramatique de l'université de Los Angeles, Robbins fonde le Gang des acteurs, partisan d'un théâtre différent (il en est toujours directeur artistique). Pour le Gang, qui figure au générique de Bob Roberts, il écrit plusieurs pièces aux titres réjouissants, comme ce Carnage : une comédie.

« Le scenario de Bob Roberts a été commence sous Reagan et terminé sous Bush », dit Tim Robbins. Ce fut d'abord un sketch pour « Saturday Night Live ». New-York, j'ai été frappé par le changement qu'avait

Présenté à la Quinzaine des réalisateurs, « Bob Roberts » marque l'entrée dans la carrière de metteur en scène du comédien Tim Robbins, interprète d'« Erik le Viking » et héros de « The Player », le film de Robert Altman présenté en sélection officielle.

Sous les dehors d'un documentaire sur une

campagne électorale aux Etats-Unis, «Bob

Roberts » est un pamphlet qui ne veut épar-

connu mon ancien quartier. Là où il y avait des boulangers, des savetiers et des artisans, il n'y avait plus que des magasins à succursales. Ce quartier bigarré était devenu un supermarché.

» J'ai donc imaginé de décrire l'itinéraire d'un chanteur yuppie, qui copierait l'attitude des chanteurs folks des années 60 simplement pour attirer l'attention sur lui-même, sans la moindre notion de ce que fut ce mouvement. Les années Reagan se prolongeant, le scénario s'est fait de plus en plus politique, de plus en plus satirique. Bob était, au départ, un pion dans le jeu d'un homme d'affaires qui voulait se faire élire. Il y a un an, en écrivant la version finale du scénario, il m'a paru tout à coup bien plus « Lorsque, après huit ans d'absence, je suis rentré à intéressant que ce soit Bob lui-même qui soit candi-

> Impertinent, inventif et intègre, Trust me (Fais-moi confiance) aura été la plus réjouissante

Est-ce en raison de ce contenu politique que Tim Robbins a du mal à trouver un financement améri-cain? Toujours est-il que Bob Roberts sera produit par une compagnie anglaise, Working Title, Le bud-get est inférieur à 4 millions de dollars, Les acteurs sont pavés au minimum syndical mais le ban et l'arrière-ban des copains vient faire un tour : Susan Sarandon (dont Tim Robbins a deux enfants), John Cusak (les Arnaqueurs), James Spader et Peter Gallagher (Sexe, mensonge et vidéo), ainsi que l'écrivain Gore Vidal dans le rôle d'un sénateur sortant...

En novembre 1991, Robbins commence le tournage à Pittsburgh (Pennsylvanie), la veille du jour où Harris Wofford, sénateur (démocrate), est réélu, à la surprise générale, contre Richard Thornburgh, ancien ministre de la justice, républicain ardemment soutenu par George Bush. Robbins y voit un signe de lassitude de l'opinion publique à l'égard de la politique conservatrice. Bob Roberts tombe à pic.

« Je pense que les gens en ont assez, dit-il. Ou disons plutôt que le nombre de ceux qui sont prêts à écouter un autre son de cloche grandit. Lecteur et observateur vorace de la presse depuis dix ans, je n'ai pas mis dans mon film une phrase dans la bouche d'un républicain qui n'ait été prononcée dans la réalité. Au mot près. Certaines phrases qui, il y a trois ans, auraient paru énormes, fleurissent sur les lèvres de Pat Buchanan, de David Duke et même de George Bush. Si, au-delà des « sound bites » (phrase choc taillée sur mesure - vingt secondes et pas plus pour le journal télévisé), on commence à roir ce que sont et pensent yraiment ces gens-là, peut-être alors recommencera-t-on à voter avec la tête.»

Bob Roberts démonte également la complicité des médias dans l'ascension des politiciens de droite et d'extrême droite. « L'image primant sur la subs-tance, ils font le sacrifice des idées - des idéaux - sur l'autel du profit. La presse est aujourd'hui totalement « hollywoodisée ». On a franchi une barre quand les journaux télévisés ont commencé à se préoccuper de sondages et d'indices d'écoute, comme les émissions de variétés. D'où cette focalisation sur les scandales sexuels qui font mousser l'indice d'écoute, et cette abdication de la responsabilité qui leur incombe dans une démocratie telle que la concerait Thomas Jefferson: tenir le gouvernement à l'ail. Mais quel choc de les entendre l'admettre aussi ouvertement?

» Ouand on se rend à Washington, on rencontre quelle tristesse! - des députés entourés de manucures, de coiffeurs. et de designers, qui ne pensent que par segments de vingt secondes. Mais Washington est une ville tellement « séduisante » : le pouvoir,

l'attention et l'argent. La politique consiste désormais à récolter assez de fonds pour convaincre des gens que vous méprisez de voier pour vous. Car, une fois élu, ce sont les lobbies qui vous ont finance que vous servirez. Sous peine de perdre votre statut de

» Il n'y a sur ce plan-la aucune différence entre républicains et démocrates. Le choix se limite à l'extrême droite ou à la droite modérée. Bob Roberts a autant à dire à l'encontre des libéraux que des conservateurs. J'ai cessé de me dire e libéral » lorsque j'ai vu combien de « libéraux » avaient voté pour l'incroyable carnage dans le Golfe l'an dernier.

» Je n'ai aucune compassion ni sympathie pour Saddam Hussein, je le tiens pour un aussi gros connard que George Bush. Je crois que nous avons èté les simples spectateurs d'une partie de bras de fer entre deux grands connards, dont les innocents out fait les frais. J'ai parlé à des gens célèbres qui, normalement, auraient apporté leur concours à une action contre la guerre. Ils m'ont presque tous répondu : « Celle-là, je n'y touche pas. Tu plaisantes?» L'intimidation était énorme...

» J'ai vu le dernier film de Robert Altman et je suis jaloux. Il est sérocement drôle. En sortant d'une projection, je me suis dil : « Mais pourquoi ne fais-je pas aussi bien?» Il a tous les culots, et tous ses culots sont payants. J'ai l'intention de lui voler bien des astuces pour mon prochain film. Je crois son film: politiquement important. »

Avec Bob Roberts, Tim Robbins a délibérément évité la diatribe. « Il y en a plus dans notre entretien que dans tout le film!, dit-il en riant. En tant que speciateur, la diatribe m'enmie. Que le film ait quelque chose à dire, c'est certain, mais le mot clé est entertainment. Les gens veulent se distraire, les gens veulent rire, les gens veulent être stimulés. S'ils sont d'accord avec yous, c'est bien. S'ils ne le sont pas, c'est bien aussi. »

Plutôt que d'apporter des réponses, poursuit-il, il cherche à poser des questions : Pourquoi Bob Roberts est-il populaire? Pourquoi va-t-il réussir? «S'il sallait lui coller une étiquette, je ne dirais pas que c'est un film politique. Ce serait... un film musical! Avec une colonne vertébrale et un peu de tripes pour faire bon poids. Ou encare, comme dirait Griffin Mill [dans The Player] : « Un croisement entre le faux documentaire rock et le Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl. » Un éclat de rire parfaitement carnassier ponctue cet entretien.

« COUSIN BOBBY »
de Jonathan Demme

### CINQ OSCARS téléphone de son cousin Bobby (Bob Castle), qu'il n'a pas vu depuis plus de trente ans. « Il était alors mon héros, très grand, très beau, et très athlétique. Mais les familles se défont, ça arrive. Je savais vaguement qu'il était devensi pasteur de l'Eglise épiscopale, mais où? » ET UN CERTAIN REGARD

Quand un cinéaste couvert de gloire, Jonathan Demme — cinq oscars pour « le Silence des agneaux », — tourne un docu-mentaire au départ modeste sur un de ses cousins perdus de vue, cela donne un grand portrait de Harlem aujourd'hui et le « home movie » le plus cher du genre, celon l'aveu même du metteux en scène selon l'aveu même du metteur en scène.

USQU'A quand durera cette avalanche d'honneurs?, s'écrie en riant le réalisateur du Silence des agricaux, cinq fois «oscarisé»... Pour l'instant, on me sourit dans la rue. C'est à la fois agréable et un peu embarrassant pour quelqu'un d'aussi timide que moi » Toute timidité avalée, Jonathan Demme se met pourtant en scène dans un documentaire, Cousin Bobby, présenté dans le cadre d'Un certain regard.

L'initiative vient d'une chaîne de télévision espagnole. Il y a trois ans, la Tesauro demandait à huit cinéastes un par pays mais tous spécialisés dans la fiction - de réaliser un documentaire « sur un sujet qui leur serait très personnel». Derume saisit l'occasion : depuis longtemps, il rêve de faire un portrait de Harlem, «un univers que les équipes de cinéma et de télévision visitent rarement, et surtout lorsqu'il s'agit de crimes, de meurtres ou de droguen, dit-il. Alors qu'il se demande encore comment lui, un Blanc, de succroît armé d'une caméra, peut se faire accepter dans le quartier noir, Demme reçoit un coup de

Le Révérend Robert Castle tient une église à New-York, sur la 126º Rue. En plein Harlem. Demme s'y rend donc avec sa femme, pour une messe du dimanche – et retrouve la héros de son enfance. « L'al été très impressionné par so manière de prêcher en même temps la foi et le changement social. Je tenais mon sujet de documentaire.

Le début des prises de vues réserve au réalisateur la première d'une longue série de surprises. Ce dimanche là. le Révérend Castle a fait descendre l'Eglise dans la rue : il dit la messe devant un trou béant dans la chansse, près d'une école, un trou que la municipalité de New-York traite par l'indifférence. Prévu pour ne durer que quelques semaines en été, le tournage de Cousin Bobby prendra, en fait, deux ans et demi Entre-temps, cousin Jonathan s'est lancé dans le Silence des agnéaix. Et le petit film de famille a pris une ampleur imprévue, avec l'irruption d'un nouveau personnage : Isaiah Rawiey, ex-Black Panthers

« Il a totalement chamboulé le scénario, qui est devenu In a tomement chamboute le scenario, qui est devenu le portrait d'un homme, Bobby, méditant sur deux êtres qui ont eu une importance capitale dans sa vie : son père (mon oncle Willie), et Isaiah. Le projet m'èchappait, c'était le sujet lui-même qui écrivait le film – et c'était parfait! Mais autant que ce soit moi qui le dise avant qu'on me le jette à la figure : Cousin Bobby est probable-ment le « home-movie » le plus cher de toute l'histoire du genrel »

Depuis le tournage, le cousin Bobby a fait acheter par sa paroisse un immeuble abandonné en face de son église, a obtenu des donations pour le rénover et l'a transformé en clinique pour malades du sida. Il se bat pour que les hôpitaux accueillent les malades non couverts par les assurances-maladie, pour que soient main-tenues dans ces quartiers défavorisés des maternais et des crèches. Et il va balayer le terrain de jen des enfants lorsque la Ville n'a pas les moyens d'envoyer un employé

«Retrouver Bobby m'a appris la beauté des petites victoires... Ne pas se tenir en bordure de terrain en hochant la tête de désespoir mais se battre, constamment », dit encore Jonathan Demme. Depuis le tournage, le tron dans la chaussée de Harlem a finalement été comblé...

« SIMPLE MEN »
de Hal Hartley

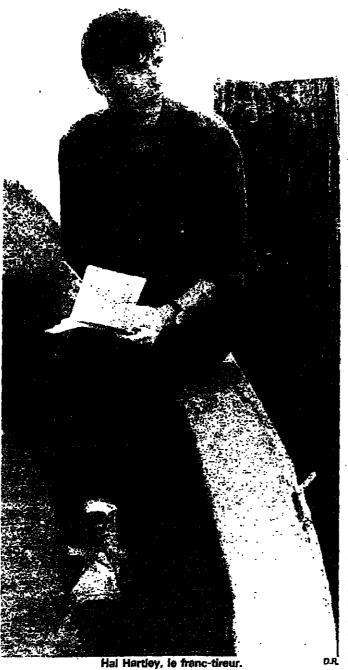

découverte américaine de 1992. Son auteur, Hal Hartley (trente-deux ans), arrive à Cannes avec Simple Men, son quatrième long métrage (The Unbelievable Truth et Surviving Desire sont inédits en France). Deux frères que tont oppose, un intellectuel renfermé et un séducteur sans scrupule, y recherchent leur père. ancien activiste contestataire disparu depuis des années. Les deux occupantes de l'hôtel isolé où ils ont échoué vont changer leurs trajectoires, leurs caractères, nouer de nouveaux conflits entre passé et présent, engagement politique et désir amoureux. Archétype du cinéaste indépendant américain, Hal Hartley navigue loin d'Hollywood, autant par les thèmes qu'il aborde et son esthétique originale que par des méthodes de production artisanales, fondée sur un groupe de fidèles (tous les acteurs principaux et l'essentiel de l'équipe technique avaient déjà travaillé avec lui). Hartley est cette fois si loin d'Hollywood que Simple Men, coup de scalpel dans la mémoire américaine, est une production britannique, à l'enseigne de Zenith (qui a produit les Gens de Dublin, de John Huston, collaboré avec Stephen Frears et David Leland). Sur la foi des promesses de Trust me, on compte que l'irruption de ce franc-tireur dans la compétition officielle y fasse on souffler un salubre appei d'air.



# UNE ĒCHAPPĒE

\*ENFANCE... / Qui peut nous dire quand ça Cannes avait reçu en 1988 le Québécois finit / Qui peut nous dire quand ça commence... u chantait l'accommence... mence... », chantait Jacques Brel. Brel, dont une chanson ponctuait le premier film du Québécois Jean-Claude Lauzon, Un zoo la nuit, conte moral et nocturne, univers clos entre voyous, prostituées, policiers corrompus - présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 1988. Brei, dont le petit Léolo, héros-titre du nouveau film de Lauzon (présenté cette fois en compétition) retrouve un disque dans les ordures de Mile End, le quartier le plus pauvre de l'est de Montréal.

Emperiment of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Con

では、 の集務をよるでは、ことのからです。

Application of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH

Mary Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the C

Section Harris Co.

**海岸通路 を**できた。 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 1975年 197

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

Management on action to the property of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

The Ballion Calls of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call of the Call

Asset Services Contraction

due de la constante de la cons

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY.

Approximate the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

東京の中にいいて、

Appendix a position of the contract of

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

Approximation of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidenc

gradige signed

See to Carron Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co.

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

STATE OF THE SECOND

医额性性病 一

والمتح المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

## \$th > -

4. M

15年

19 miles

 $\ldots = \pi^{s,p,k}$ 

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

र असून केलार अधार

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

« Brel, ca veut dire autre chose pour moi que pour tous les autres, explique Jean-Claude Lauzon, trentehuit ans, physique compact et énergie d'enfer. Quand l'es encore un «ti-cul», quand tu commences à écrire des trucs pour toi tout seul et quand, un jour, à quatorze ans, en fouillant dans les poubelles, tu trouves un trente-trois tours d'un gars qui a des grandes dents, pis tu le ramènes chez toi, tu l'écoutes, pis c'est un gars que tu connais pas et qui s'appelle Jacques Brel. C'est la première personne qui m'a fait rêver quand je commencais à écrire mes affaires, dans un milieu où les crayons, ça servait qu'à prendre des commandes.»

Le triomphe d'Un zoo la nuit (treize «Génies», équivalent canadien des Césars) vaut à Lauzon une invitation à Hollywood, et les scénarios s'empilent dans sa boîte aux lettres. « Mais ils étaient nuis - des « cheap cop stories » [de minables histoires de flics]. C'est dur quand on vous offre autant d'argent, et c'est dur aussi pour un Canadien français d'être à Les Angeles. Entre Un-zoo la nuit et Léolo, - en dehors de mon job à réaliser des commerciaux (spots publicitaires], - je suis monté sur ma Harley, j'al piloté mon

Un zoo la nuit, fut présenté à la Quinzaine des réalisateurs avant de connaître un important succès. Cannes retrouve aujourd'hui cet enfant perdu des faubourgs miséreux de Montréal avec son second film, Léolo, une œuvre folle et forternent autobiographique.

avion, je suis resté en forêt... Ça m'a pris trois ans à bateau qui voguait sur un océan malade. Elle était me sentir à nouveau assez vide dans la tête pour que l'étincelle revientne.»

L'univers de Léolo (le personnage comme le film) est loin d'un vert paradis. De son taudis couleur de misère, c'est avec humour et une lucidité désarmante que le «ti-cul» écrit ses souvenirs désordonnés : «On dit de lui qu'il est mon père. Mais moi, je sais que je suis pas son fils. Parce que cet homme est fou, et que moi, je le suis pas.» La certitude d'être né d'autrui. Le refus du monde qui l'entoure. Un frère, « un beau bébé de deux cents livres » dont les muscles ne colmateront iamais la peur, des sœurs schizophrènes que l'on visite le dimanche à l'asile, un grand-père que l'on tient pour responsable de cette « folie génétique ». A l'épicentre, une mère, forte comme « un grand

chaude et amoureuse... J'aimais quand elle m'enlaçait dans sa graisse. L'odeur de sa sueur me colmait.» A côté, Bianca, une adolescente italienne étendant son linge sur des cordes dans les odeurs d'usine, qui chante la Sicile et avec qui Léolo découvrira à la fois le sexe et l'amour absolu.

Quand Léolo était encore un « ti-cul ».

«L'idée de Léolo, je l'avais dans la tête avant Un zoo la nuit. Mais j'avais pas le courage. J'ai décidé de pas le faire avant d'avoir trouvé une manière lyrique de dire la vérité. Cette vérité-là. La toute première chose que j'avais écrite, c'était : « Léolo tue son grand-père et cache le corps sous son lit. Il mange son grand-père, pensant ainsi faire disparaître les signes de la folie qui a dynamité la famille. Sa mère entre dans sa chambre - il y a des mouches partout, à cause du cadavre. » On

découvrait ensuite que c'était pas ça, que Léolo était simplement en train d'écrire

» On a rencontré deux mille huit cents enfants pour le rôle de Lèolo. On a décidé d'aller avec ce p'tit gars surtout pour son énergie. Ses parents étaient un peu inquiets - même beaucoup. Mais le succès de Zoo les a un peu rassurés comme le fait que Léolo soit produit par deux femmes. Tous les plans un peu osés, les moments délicats, on les a tournés en vidéo et on les a rezardés avec la mère.

Léolo ayant pour nom Lozeau, impossible de ne pas voir en Léolo un récit rageusement autobiographique. Lauzon répond avec une réplique de son film : « Ma famille était devenue les personnages d'une fiction, j'en parlais comme des étrangers. » Dans les ruelles embourbées de Mile End, l'enfant croise un «dompteur de vers », qui, râclant les fonds de poubelles, découvre ses écrits, et glisse un jour sous la table familiale le premier livre jamais entré dans la maison : l'Avalée des avalés, de Réjean Ducharme.

Jean-Claude Lauzon a connu un «dompteur de vers », André Petrowsky, ponte de l'industrie cinématographique québécoise, chez qui, par hasard, a atterri un jour un de ses textes. Petrowsky met un an à en retrouver l'auteur dans les bas-fonds de Montréal, Il l'exhorte à écrire un scénario, et lui dit : « Dans quinze ans, ou t'es cinéaste ou t'es à l'asile.»

« Il avait raison. L'imagerie que je trimballe est trop forte, et j'ai pas de filtre. Je travaille comme un peintre. J'écris, j'écris, l'histoire se construit, et je sais pas où je vais. Je décide de rien. C'est comme une vague, elle arrive, et elle vient de ce point concentrique : tu dors, tu as une hallucination. Je vis avec des hallucinations depuis que le suis gamin. Pour moi, l'acte d'écrire, c'est très court. Un mois et demi pour Zoo, autant pour Léolo. Mais j'y penserai pendant deux ans. Et j'en serai physiquement malade. A partir de là, deux choses seulement comptent : la création et le sexe. J'ècris deux lignes, je prends vingt-trois bains chauds - je dois être à moitié poisson. Sex, hot water and writing »

» Le choc, c'est quand tu vois le film terminé, et aurès, l'invitation à Cannes, T'arrives, ton film passe, et on continue à te traiter de cinéaste. Mais qu'est-ce que tu veux répondre à ta mère quand elle t'appelle et te demande ce que tu fais dans la vie?»

HL B.



### D'UN FILS ARTISTE A UN PĒRE MACON

Debout au fond de l'auditorium, le regard fixé sur l'écran où deux frères discutent, l'homme a la tête d'un pizzaiolo raciste de Brooklyn, mais pas tout à fait. Celle d'un patron de jazz-club requin et retors, mais pas tout à fait. Celle d'un scénariste des années 40, mais pas tout à fait. L'air épuisé - tout à fait, - John Turturro, interprète de Do the Right Thing et de Mo' Better Blues, consacré meilleur acteur à Cannes en 1991 pour Barton Fink, apporte les dernières touches à la bandeson de sa première réalisation, Mac, pré-sentée à la Quinzaine des réalisateurs.

AC raconte l'histoire d'une famille de maçons d'origine italienne. Cela fait près de douze ans que John Turturro l'écrit et la réécrit. Ce fut d'abord un embryon de scénario, puis une pièce de théâtre (cosignée avec Brandon Cole). « J'avais choisi la forme théâtrale parce que c'était la seule que je connaissais. Je viens du théâtre, pas du cinéma. Mais j'étais conscient du potentiel cinématographique du sujet.»

En 1987, toujours avec Brandon Cole, il écrit un nouveau scénario « épais comme un dictionnaire ». « Je l'ai porté à Martin Scorsese [Turturro a joué un petit rôle dans Raging Bull, qui m'a dit : « Il y a un ton et une honnêteté authentiques, mais il faut couper et recentrer. Et penser à la manière dont tu veux le réaliser. » Je ne songeais pas à mettre en scène à l'époque - je ne le faisais qu'au théâtre: je voulais que ce

soit lui. « Impossible, je suis pris pour presque dix ans», m'a-t-il répondu.»

John Turturro le montre à d'autres - Soike Lee, les frères Coen, qui le poussent à en assumer lui-même la réalisation. « Les cinéastes que j'aime et que j'admire écrivent tous leurs propres sujets, constate Turturro. Tous les autres acteurs qui ont joué dans Five Corners, de Tony Bill [son premier grand rôle], sont passés au scénario et à la mise en scène : Jodie Foster avec le Petit Homme, Todd Graff [auteur de Used People, que viennent de terminer Shirley MacLaine et Marcello Mastrojanni]... et Tim Robbins, qui, lui aussi, avec Bob Roberts, se retrouve cette année à la Ouinzaine des réalisateurs...!»

Mac est une affaire personnelle, un hommage de Turturro à son père, mort en 1988. « J'ai jadis travaillé avec lui sur des chantiers de construction. [Mon coscénariste] Brandon est d'ailleurs aussi charpentier. Je voulais décrire à la fois mon père et cet univers, constitué d'immigrants européens, italiens, polonais, qui apportaient avec eux une échelle des valeurs particulière. Je voulais montrer l'impact de cette armature morale sur leurs enfants et leurs petits-enfants, la seconde génération dont je fais partie. Les films n'en parlent que pour en faire des mafiosi ou raconter des conflits interethniques. »

Mac se veut un portrait d'ouvrier et l'évocation d'une éthique du travail apportée de l'ancienne Europe. Turturro fait immédiatement le parallèle avec son métier d'acteur. « Certains deviennent acteurs pour être aimés et célèbres. D'autres pour plonger au plus profond d'eux-mêmes, pour créer quelque chose qui durera, qui aura une vie propre. La noblesse et l'enrichissement sont dans le faire. » Un temps. « Je sais, Mac est le portrait d'un dinosaure!... » Mais il enchaîne sur ses retrouvailles avec un monde auquel, enfant, il aspirait à échapper. « Un chantier de construction et un plateau de cinéma, c'est pareil, tout le monde s'engueule.»

A la maison, on ne parla jamais italien à John Turturro, « j'ai appris à l'école la langue de mes ancêtres ». Mais le hasard fait étrangement les choses : il est aujourd'hui question que Turturro soit bientôt dirigé par Francesco Rosi - qu'il retrouvera cette semaine à Cannes - dans un film tiré de la Trève, de Primo Levi. « J'ai exigé de le faire dans la langue originale, et je me suis remis à l'italien.» C'est, à sa manière, un autre hommage que John Turturro rendra à son père.



En 8 minutes 6 secondes, le premier plan de « The Player » semble tout dire. En 2 h 04, Robert Altman en dira cent fois plus, sur Hollywood, ses tics et ses tares. Le metteur en scène de « M.A.S.H. » et de l'inoubliable « Nashville » revient de loin, d'Europe. Et d'une longue période d'obs-curité, aux yeux de l'industrie américaine du cinéma en tout cas.

CÈNE 1, 10° prise. » Clap! La caméra s'élève. découvre un studio hollywoodien en pleine activité; elle passe devant un bureau où un vice-président écoute un auteur lui proposer (« en vingtcinq mots, pas plus») une suite au Lauréat (« avec Julia Roberts »), suit son assistante qui passe d'un bungalow à l'autre, croise un coursier, qui croise des acteurs, qui passent devant la fenêtre du même vice-président à qui deux scénaristes femmes proposert un sujet (« avec Goldie Hawn, ou Julia Roberts »), poursuit son chemin pour traquer un homme que l'on prend pour Scorsese (ce n'est pas lui « mais je connais Harvey Keitel »), suit le chef de la sécurité du studio qui n'aime que les grands classiques car son père fut machino sur la Soif du mal, d'Orson Welles, cueille au passage un réalisateur qu'elle pose un thriller politique (« mais il me faut Bruce Willis n). Entre-temps, les lumières se sont allumées sur les tables - et sans la moindre coupure, nous sommes en fin de journée, retournés par ce plan d'enfer chorégraphié par le diable.

«On l'a répété un samedi et tourné le dimanche, dit le diable en personne, en l'occurrence le réalisateur Robert Altman. Ce plan était passionnant à concevoir, exaltant et dangereux à exécuter. Le moindre pépin à la dernière réplique nous aurait sorcé à tout recommencer. Et comme l'indique le clap, nous avons gardé la dixième

prise. » Dans les années 70, Altman était le roi de Hollywood. M.A.S.H., Brewster McCloud, John McCabe, le Privé, Nashville, son nom était synonyme de succès. Après l'échec financier de Buffalo Bill, de Quintet et surtout de Popeye, le roi est déchu, il s'exile, tourne «de petites choses théâtrales» (Streamers, Fool for Lore...). Il ya ensuite planter son bâton de pèlerin en Europe autant dire nulle part aux yeux de Hollywood, pour qui tout ce qui ne ressortit pas des trois B - Beverly-Hills, Bel-Air et Burbank - n'existe pas. Il y réalise Beyond Therapy et Vincent et Theo, des «films d'art» (un gros mot sur Sunset), tâte de la télévision (Tanner 88) ou, pis, met en scène des opéras dans une université...

Devant le succès américain de The Player, les grands ténors de la critique claironnent la « revanche » et le «come-back» d'Altman. «Une revanche, mais sur quoi? répond l'intéressé. Je suis ravi de ma carrière et de ma vie. Je n'ai jamais cessé de travailler. Contrairement à l'impression générale, Popeye a été rentable, ce qui n'a pas été le cas de John McCabe, que beaucoup portent aux nues. Mais personne ne s'en soucie. Mes films sont vivants et se portent bien. Même Quintet. C'est absurde de parler de come-back, ou alors j'en ai déjà connu quatre et je m'en souhaite encore six. ».

Adapté d'un roman de Michael Tolkien (également coscenariste et coproducteur), The Player brosse le portrait férocement drôle d'un cadre supérieur de studio avide de pouvoir (Tim Robbins), qui s'habille grand couturier, maltraite ses assistants, met un point d'honneur à ne boire que des eaux minérales de marque (européenne) et, le cas échéant, assassine un scénariste et lui pique au passage sa très charmante fiancée (Greta Scacchi). Un cadre de studio meurtrier d'un auteur? « C'est tous les jours qu'on tue les auteurs, s'exclame Altman, en ne répondant pas à leurs coups de télé-

Whoopi Goldberg en femme-flic excentrique, Vincent d'Onofrio, l'ex-obèse de Full Metal Jacket, dans le rôle du scénariste, Peter Gallagher, de Sexe, mensonges et vidéo incarnant le rival de Tim Robbins à la tête du studio, Dean Stockwell en producteur minable ou Sydney Follack jouant un grand avocat du showbiz complètent la distribution.

Mais tout au long du film apparaît aussi le gratin d'Hollywood: Anjelica Huston, Julia Roberts, Bruce Willis, Nick Nolte, Burt Reynolds, James Coburn, Andie McDowell, Malcolm McDowell, Jeff Goldblum, Lily Tomlin, Susan Sarandon, Peter Falk, John Cusack... Ils sont soixante-cinq qui, dans leur propre emploi, ne répugnent pas à moquer à l'occasion leur image publique. Altman n'oublie pas non plus les scénaristes: Buck Henry (auteur du Lauréat), Joan Tewskbury (coscénariste de Nashville), Patricia Resnick (Mariage) et le réalisateur Alan Rudolph (ancien collaborateur d'Altman pour Buffalo Bill et les Indiens).

« Pour décrire Hollywood, il me fallait... du trafic, des gens qui vont et viennent, reconnaissables.» Pour une ma spécialité de pute. Dans The Player, tout le monde, scène de réception, il fait donc appel à des stars : Jack moi compris, en prend pour son grade. Et je n'épargne



Wagner et Jill Saint-John qui entraînent Harry Belafonte... « Je leur ai dit simplement que c'était l'histoire d'un patron de studio qui tue un auteur et s'en tire... plus ou moins. Ils rigient et répondaient : Je marche!»

Personne ne demande à lire le scénario, tout le monde veut en être, certains n'en avertissent même pas leur agent. Ils toucheront tous le minimum syndical (même ceux dont le seul salaire dépasserait ailleurs les 8 millions de dollars, montant du budget global de The Player), qu'ils verseront, tous, à la maison de retraite pour les employés du cinéma.

Altman ne leur donne qu'une seule directive : « Ne me donnez pas du gentil, donnez-moi du vrai!»

Fervent admirateur des acteurs. Altman leur fait crédit de la plupart de ses idées. Et les acteurs lui rendent son affection. Lily Tomlin, qui fit ses débuts dans Nashville, confie : « Avec lui, vous savez que vous ne vous casserez jamais la figure. » Cher est encore plus explicite: « Avant Bob, je n'avais pas de carrière, je ne trouvais pas de travail. C'est lui qui, avec Reviens, Jimmy Dean, reviens, m'a mis le pied à l'étrier. » Pour The Player, Altman l'invite à figurer dans un bal en noir et blanc, mais lui demande de porter une robe rouge. Tout Hollywood sait que Cher ne porte jamais de rouge, mais pour Altman, elle ne discute même pas : « Dis-moi où et quand.»

Le film est satirique, mais pas méchant, explique Robert Altman, « ou alors, je suis méchant vis-à-vis de : moi-même. Moi aussi, je parle comme mes personnages. Moi aussi, je prends le téléphone et j'essaie de vendre mes sujets, je raconte que mon prochain projet est une sorte de Nashville, je vends ma marque de fabrique, ou Lemmon entraîne Rod Steiger qui entraîne Robert pas non plus le public : c'est lui qui réclame le type de

film qu'on hui sert. Pas les dirigeants de studio, qui donneralent le feu vert à n'importe quoi pourvu que ça rapporte. » Altman a de toute évidence frappé juste : tout Hollywood s'y est reconnu. Plus exactement, chacun à Hollywood pense y avoir reconnu tous les antres. « Comme si je montrais M.A.S.H. à un congrès de médecins, s'esclaffe Altman. Lors des premières projections [qui furent d'emblée prises d'assaut], j'avais le sentiment que le film se prolongeait dans la saile.»

Sept.

ه ۱ ( ۱۳۵۳ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و ۱

Berlin stops

pagi Kazis

L'impact du film sur Hollywood? « Je sais simplement que le patron de la Fox. Barry Diller, a vu le film à New-York avant sa sortie, il l'a adoré, il est reparti pour la Californie - et a démissionné de son poste de PDG. Je ne juterais pas que The Player y ait contribué, je ne jurerais pas non plus le contraire » Est-ce pour autant le Nashville des années 90? Altman se fait pensif: Nashville parlait d'ambitions et de rêves brisés. Il n'est pas sûr que l'usine à rêves, dirigée aujourd'hui par des gens qui ne revent pas (a ils font des cauchemars mais n'ont aucune vision »), ait vraiment compris le message. « Mais il est probable que c'est celui de mes films qui fera le plus d'argent...»

Pour l'avenir, Altman songe à un film sur Mata-Hari, un autre sur Jean Seberg, et un troisieme, L. A. Shortcuts, d'après une dizaine de nouvelles de l'écrivain minimaliste Raymond Carver, «une sorte de Nashville à vingt-sept personnages. Mais les studios le trouvent trop déprimant. » Pour l'heure, il prépare ce Prêt-à-porter qu'il tournera à Paris au printemps prochain - « une sorte de Nashville dans les milieux de la moden - et, en attendant que Hollywood se décide, s'en va mettre en scène un opéra dans l'Illinois.

HENRI BÉHAR



ANS The Party (1968), la charge était sou-riante. Peter Sellers, dans le rôle d'un acteur hindou timide et maladroit, semait innocemment le trouble dans un Hollywood aux villas et aux piscines trop luxueuses, et réduisait à néant tous les symboles de puissance matérielle et d'hégémonie politique. Mais le portrait devenait acerbe dans S.O.B. (1981), « une des diatribes les plus venimeuses contre le système hollywoodien », selon l'auteur lui-même.

Un producteur y échafaudait une sombre machination pour transformer son dernier navet en triomphe commercial, le truffait de pornographie et exigeait de sa star d'épouse (Julie Andrews, M= Edwards dans la vie) qu'elle montre pour la première fois ses seins à l'écran. Blake Edwards ne se privait pas, jusqu'à recourir à la ressemblance physique, de démasquer cenx qui gouvernent le cinéma. Mais si The Player fait les délices d'Hollywood en 1992, S.O.B. faillit coûter sa carrière à Blake Edwards. Ce n'était pas, pourtant, son premier démêlé avec les studios. En 1969, Darling Lili raconte les tribulations d'une Mata-Hari germanique (Julie Andrews) et d'un bel officier américain (Rock Hudson) pendant la première guerre mondiale. Mal accueillie par la critique, cette parodie musicale du film d'espionnage est coupée et remontée par Paramount. « Un massacre qui m'a pratiquement achevé, professionnellement et émotionnellement, au point que j'ai quitté Holly-

En mars dernier, la branche télévision de la major décide de sortir le film en disque vidéo, mais se retrouve en possession d'un fatras de pellicule mal étiqueté, dont deux bobines en 70 mm sans son synchrone... Elle demande alors à Blake Edwards s'il accepterait d'aider les techniciens à y voir clair. Fureur du cinéaste, toujours marri de sa mésaventure. Les patrons de Paramount font valoir que « la direction a changé » « Vous, vous êtes nouveau, répond RENCONTRE avec Blake Edwards **AVEC LES STUDIOS** 

Le réalisateur de la « Panthère rose » devait incarner le grand avocat hollywoodien dans «The Player». Le rôle a finalement échu à Sydney Pollack. Blake Edwards y aurait pourtant figuré en toute connaissance de cause puisque plusieurs de ses films, dont « The Party » et « S.O.B. » – qui sont présentés dans le cadre de l'hommage qui lui est rendu - sont des portraits critiques de l'industrie cinématographique.

Edwards. Mais le cinéma, c'est comme la mafia, les nouveaux régimes ont tendance à respecter les décisions de l'ancien. » A sa grande surprise, le studio lui offre pourtant de reprendre sa propre version. C'est ainsi que Darling Lili sera présenté à Cannes pour la première fois dans sa version intégrale.

Dans une carrière essentiellement vouée à la comédie, deux films tranchent : le premier est Days of Wine and Roses (1962), dans lequel Jack Lemmon entraîne Lee Remick dans un tourbillon éthylique. n Dans la plupart de mes films, les gens boivent beau-coup, mais Days of Wine and Roses est le seul qui traite exclusivement du problème de l'alcoolisme.

Elant moi-même un alcoolique repenti, je devais affronter la question. Je pense que la dépendance reste encore à traiter au cinéma: l'alcool, la drogue, mais aussi le seixe. J'ai vu les ravages de la dépendance sous toutes ses formes dans ma propre famille, et c'est tragi-

Le second film «atypique» de Blake Edwards, présenté à Cannes, est un western, Deux hommes dans l'Ouest (1971). Une sorte d'hymne aux malchanceux où deux cow-boys que tout sépare s'allient pour braquer une banque. « L'ai toujours adoré les westerns, explique Edwards. D'abord, je viens de là-bas [il est né à Tuisa, dans l'Oklahoma], je suis en partie Amérindien. Et j'aime beaucoup des peintres comme Remington et Russell, les premiers artistes de l'Ouest. A mes ton et Russell, les premiers artistes de l'Ouest. A mes débuts, en 1948 et 1949, j'ai écrit et produit deux westerns: Pan Handle et Stampede, tous deux réalisés par Lesley Selander.

L'image publique de Blake Edwards réalisateur reste cependant liée avant tout à la Panthère rose (six films entre 1963 et 1982). On a du mal à croire anjourd'hui que Peter Sellers remplaça au pied levé, huit jours avant le début du tournage, l'acteur initialement prévu pour incamer l'inspecteur Clouseau, Peter Ustinov. « Nous avons pratiquement réferit le film ensemble... en improvisant sur le plateau » Aussitôt après le Festival de Cannes 1992, l'inspecteur Clonsean reprendra du service. Le 8 juin, Édwards commencera, dans le sud de la France, une nonvelle Pan-

a Comme il est impossible de remplacer Clouseau Peter Sellers est mort en 1980], j'ai inventé le « Fils » (illégitime) de Clouseau. » Il fut longtemps question que Gérard Depardieu tienne ce rôle. Le réalisateur a choisi Roberto Benigni. La mère? « Ce sera Sophia Loren. » Mais comment peut-on reprendre le fii de la saga et inventer de manière plausible une descendance à son héros? « Eh bien! Clouseou et sa semme se trouvalent à bord d'un avion : l'avion étant pris dans une tempete de neige, il l'a convaincue que la seule manière de ne pas mourir de frold consistait à faire ce que font les Esquimaux : forniquer » Et? « Elle le dit elle même : coucher avec lui ou mourir. Le choix a été très dur! Mais Clouseau a désormais un fils »



### LA SÉLECTION DE LA SEMAINE



And San

- n

- Contract

....

1000

Section 1

- ---

77 - 2**7** 

··. <del>..</del>

1 - 42 ± 🗗

100

·.: ••

. . . .

. .

\* \* \* \* \*

1000

. . .

**建一种** THE WAS A STATE OF THE STATE OF · 是 (产生年(末))

And Commencer **3** (1) MEET VEN .

長寒水の こ

April 1985

\$ (Z) # - - - - -

Age of

75 °C "\_\_\_\_

\*\*\*

47

2.35

A 44

and the \$12.00 E

marijan d

STATE OF A STATE OF THE PARTY OF

**a**sa di ini

المحالية والمتالية

efyther :

**A** 

4.62

Francis . . . .

i ∰e injere nichter

Age Town \_:W6-7--

£.33 **4**,000  $(\mathcal{L}_{\tau}^{2})_{t}, \quad t \in \mathcal{L}$ Mrg. -.,3.

### Tous les films nouveaux

Basic Instinct

jà partir du vendredi 8 mail

de Paul Verhoeven, avec Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza, Jeanne Tripplehorn, Denis Arndt, Leitani Sarelle, Américain (2 h 10).

Un flic un tantinet givré (les Américains disent : fasciné par le Mal) enquête sur l'assassinat sanguinolent d'un type dont la petite amie avait justement écrit un livre qui racontait ce même menrtre sanguignolent : vertiges criminels et moult galipettes sont an menu.

moult galipettes sont au menu.

VO: Forum Horizon, handicapés, THX, 1\*
[45-08-57-57]; Pathé Impérial, handicapés, dolby, 2\* (47-42-72-52]; U. G. C. Danton, dolby, 8\* [42-25-10-30]; U. G. C. Rotonde, 6\* [45-74-94-94]; U. G. C. Normandie, dolby, 18\* [45-63-16-16]; I. Juliet Bastille, dolby, 11\* [43-57-90-81]; 14 Juillet Basugrenelle; dolby, 15\* [45-75-79-79]; U. G. C. Meillot, dolby, 11\* [40-82-00-16].

VF: Rex, dolby, 2\* [42-36-83-93]; U. G. C. Montparnasse, dolby, 8\* [45-74-94]; Saint-Lazare-Pesquier, handicapés, 8\* [43-87-35-43]; Paramount Opéra, dolby, 12\* [43-43-04-87]; U. G. C. Lyon Bastille, dolby, 12\* [43-43-01-59]; U. G. C. Gobeline, dolby, 13\* [45-39-52-43]; U. G. C. Corwention, 15\* [45-74-93-40]; Pathé Cischy, dolby, 14\* [45-22-47-94]; Le Gambetta, THX, dolby, 20\* [46-36-10-96].

Danse avec les loups (l'intégrale)

avec Kevin Costner, Mary McDonnell Graham Green, Rodney A Grant, Floyd Red Crow Westerman, Tantoo Cardinel. Américain (3 h 52).

Les épiques, écologiques et éponstou-flantes aventures du lieutenant Dunbar et de ses amis indiens, dans leur version extensive et même intégrale, quatre heures dans les vastes plaines de l'Onest.

VO: Rex (le Grand Rex), handicapés, dolby, 2º (42-36-83-93). VF: Rex (le Grand Rex), handicapés, dolby, 2º (42-36-83-93). Robert's Movie

de Canan Gerade, avec Patrick Bauchau, Asli Altan, John Kelly, Sinan Cetin, Thomas Harlan. Turc (1 h 45).

Dans Istanbul crépusculaire et dangereux, les amours compliquées d'un pho-tographe de guerre, revenu de tout, et d'une jeune chanteuse de boîte de nuit tendance « no future ».

VO : Les Trois Luxembourg, 6- [46-33-97-77].

Sans un cri

de Jeanne Labrune, avec Lio, Rémi Martin, Nicolas Privé, Vittoria Scognamiglio, Jean-François La Bouverie, Bruno Todeschini. François (1 h 26). Lorsque ça va mai dans un couple, l'ar-rivée d'un enfant peut parfois tout Lorsque ça va mai cans en couple, l'ai-rivée d'un enfant peut parfois tout arranger (dit-on); ou, aussi, l'arrivée d'un chien (pourquoi pas ?). Mais l'arri-vée des deux peut au contraire déclen-cher une crise qui, par ondes successives, s'étend du renfermement à la vio-

A Brighter Summer Day

d'Edward Yang, avec Zhang Zhen, Lisa Yang, Zhang Guozhu, Elaine Jin, Lin Hongming. Talwan (3 h 05). Histoire d'amours adolescentes, fait divers tragique, mais aussi vaste fresque d'un pays en train de naitre et de l'avè-

VO: 14 Juillet Odéon, 6: (43-25-59-83). Les Branches de l'arbre

VO: kmages d'affleurs, 5- (45-87-18-09). Céline

Avec un imperturbable aplomb, Brisseau filme cette improbable histoire de rédemption et de sainteté, qui devient un bouleversant chant panthéiste et, aux côtés d'Isabelle Pasco, révèle la forte présence de Lisa Heredia.

Gaumont Les Halles, 1 • (40-20-12-12) ; Bysées Uncoln, 8 • (43-59-36-14) ; Gau-mont Parnasse, 14 • (43-35-30-40).

De jour comme de nuit .

de Renaud Victor. Français (1 h 49).

**Faces** 

de Paul Leduc, avec Dolores Pedro, Roberto Sosa, Antonista Colon, Nirma Prieto, Cecilla Belorin, Milagros Carias. Hispano-maricala [1 h 20]. Sans paroles mais en musiques et en couleurs, en beauté et en violence, Paul

CS-12-12]: Gaumont Opéra, 2: (47-42-60-33); Europa Panthéon (ex-Reflet Pan-théon), handicapés, 5: (43-54-15-04); Elyaées Lincoin, 8: (43-59-36-14); Sept Parmassians, 14: (43-20-32-20).

Sélection

nement d'une nouvelle époque (la nôtre), A Brighter Summer Day est un extraordinaire film-fleuve, qui enveloppe dans la fiction et fait voyager dans la mémoire.

de Setyajit Ray.

avec Ajit Bennerjee, Haradan Bannerjee.

Soumitra Chatterjee, Despankar De.

Ranjit Mullik, Liy Chakravarty.

Franco-indien (2 h 10).

La triste actualité qui a ramené l'attention que Statunité pour la ramené l'attention de Statunité pour de marié inscitue à se

tion sur Satyajit Ray devrait inciter à se précipiter voir son avant-demier film (le dernier est encore inédit), impeccable méditation sur les lieus de la famille et la corruption de la société.

de Jean-Claude Brisseau, avec Isabelle Pasco, Lisa Heredia. Denièle Lebrus, Daniel Tarrare, Lucien Pizzanst, Denien Dutrait. Français (1 h 28).

Français (1 h 49).
Deux ans de tournage à la prison des Baumettes, à Maracille, ont permis à Renand Victor de composer ce bouleversant témoignage, moins sur la condition carcérale en général que sur la réalité vivante, complexe, émouvante (et parfois consique) des prisonniers.

Utopia, 5- (43-26-84-65).

Dans le latéridoscope de sa caméra pèse-neris, Cassavetes capte les élans et les angorses de quelques personnages fil-més avec un fascinant mélange de cruanté et de tendresse. VO : Racine Odéon, 6° (43-26-19-88) ; Les Trois Baizac, 8° (45-61-10-80) ; Le Bastille, handicapés, 11° (43-07-48-80).

Kafka

de Staven Soderbergh, avec Jeremy Irone, Theresa Russell, Joel Grey, tan Holtm, Jerosa Krabba, Armin Mueller-Stahl. Américais (1 h 40).

Dans les brumes de la Mitteleuropa et de la mémoire cinéphile, les cauchemars d'un double inventé de l'auteur du Pro-cès font un palpitant thriller fantastique.

VO: Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12): 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83): Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08): 14 Juillet Bastille, 17- (43-57-90-81): Sept Parmassians, 14- (43-20-32-20): Studio 28, 18- (48-08-36-07). Latino Bar

Rétrospective Robert Bresson à Marseille : Maria Casarès dans « les Dames du bois de Boulogne ». 1945.

médecia dont elle est tombée amou-

VO : Action Christine, 6- (43-29-11-30).

de John Huston, avec Humphrey Bogart, Edward G. Robinson, Lauren Bacail, Lionel Barrymore, Claire Trevor, Thomas

Américain, 1948, noir et blanc (1 h 41).

Double affrontement dans un hôtel du

bout du monde cerné par la tempête,

celui, violent et viril. qui met an prise

Bogart et Edward G. Robinson, et celui, séducteur et subtil, qui oppose et réunit Bogart et Bacall. Noirceur et humour à

VO : Action Rive Gauche, 5- (43-29-44-40).

de Max Optuls, avec Danielle Darrieux, Charles Boyer, Vittorio De Sica, Jean Debucourt. Français, 1953, noir et blanc (1 h 40).

Le joyau du film n'est pas la paire de

boucles d'oreille en diamant dont la cir-

**Key Largo** 

tous les étages.

Madame de...

Leduc transforme les amours d'une pute mulâtre et d'un voyou blanc en légende immémoriale et sublime.

VO : Latine, 4 (42-78-47-86); L'Entrepôt, handicapés, 14 (45-43-41-63).

Sam Suffit

avec Aure Atlka, Philip Bertlett, Jean-François Belmer, Claude Chabrol, Rossy de Palma, Mariar Marini.

Français (1 h 30). L'histoire d'une jeune marginale qui décide un jour de meser une vie « nornale », racontée avec humour et tendresse par une cinéaste inventive et

Pathé Impérial, 2º (47-42-72-52); Ciné Beaubourg, handicapés, 3º (42-71-52-36); Pathé Hautereuille, 6º (46-33-79-38); Publicis Chanps-Elysées, 8º (47-20-76-23); 14 Juillet Bestille, handi-capés, 11º (43-57-90-81); Fauvette, 13º (47-07-55-88); Gaumont Parnasse, 14º (43-35-30-40).

Trest Me de Hai Hartley, avec Adrienne Shelly, Martin Donovan, Meritt Nelson, John MacKay, Eddie Falco, Gary Seuer. Américain (1 h 40).

pocrisie et le conformisme fait tout simplement le meilleur film américain débarqué sur nos écrans denuis belle VO : 14 Juillet Parnasse, & (43-26-

La très radicale guerre personnelle

menée par un ieune couple contre l'hy-

**Festival** 

Intégrale Bresson

L'œuvre singulière et exigeante, austère

et extraordinairement créative (malgré un nombre de titres assez réduit, quinze films en... cinquante ans) de Robert Bresson, reste comme an roc intraitable planté dans l'histoire du cinéma, ce territoire imprécis dont il a voulu se ritoire imprécis dont il a voulu se détourner pour édifier ce qu'il appelle, lui, et avec beaucoup d'exclusives, le acinématographe». Du moyen-métrage de 1934, Affaires publiques, puis les Anges du péché, en 1943, à l'Argent (1983), en passant par ces moments de grâce aigué intitulés Journal d'un curé de campagne, Pickpocket ou Une femme douce, la rétrospective présentée à Marseille propose un impérieux voyage.

Du 6 au 26 mai à la Maison méditenta-néenne de l'image, centre de la Vieille Charité. Marseille. Tél. : 91-56-08-09.

Reprises La Ballade des sans-espoir

de John Cassavetes,

avec Bobby Darin, Stalia Stevens, Everett Chambers, Nick Dennis, Rupert Crosse, Vince Edwards. Américain, 1961 (1 h 43). Mieux connu sous son titre original, Too

Late Blues, le deuxième film de Cassa-vetes retrouvait la pulsation et la liberté du jazz, sa cruauté aussi, pour évoquer cette dérive d'un pianiste pris au piège de sa dignité perdue. VO : Les Trois Balzac, 8 (45-61-10-60).

de Max Ophuis, avec Barbara Bel Geddes, Robert Ryan, James Mason, Franck Ferguson. Américain, 1948, noir et blanc (1 h 28).

Caught

Sans approcher la perfection de Lettre d'une inconnue, le chef-d'œuvre de la carrière américaine d'Ophuls, Caughi (inédit dans les salles françaises) dessine un très joli portrait de semme écartelée entre son riche et névrosé époux et le

**Spectacles** nouveaux

Les Amours jaunes

de Tristan Corbière.

mise en scène d'Yves Javauit, avec Gérard Audax et Odile Pedro Leal. Le « Je t'aime moi non plus » d'un poète, contemporain de Rimbaud et spé-

cialiste des amours tristes. Lucemaire Forum Centre national d'art et d'essai. 53, rue Notre-Dame-des-Champs, 6- A partir du 6 mai. Du lundi au samedi à 18 h 30. Tél. : 45-44-57-34.

Au cœur, la brâlure

de Fatima Gallaire.

mise en scène de Jean-Christian Grinevald, avec Laure Guillem.

De part et d'autre de la Méditerranée, de part et d'autre des traditions, dialogue entre un père et une fille.

Théatre de la Main-d'or Belle-de-mai, 15. passage de la Main-d'or, 11<sup>a</sup>. A partir du 12 mai. Du mardi au samedi à 19 heures. Matinée dimanche à 15 heures. Tél. : 48-

Dis, quel cinéma

Paul Azaīs, Daniel Lecourtois, Georges

Français, 1939, noir et blanc (1 h 22). Troisième film réalisé en France par Ophuls après qu'il eut fui l'Allemagne nazie, Sans lendemain souffrait d'un scénario mélodramatique, transfiguré par l'élégance de la mise en scène, l'interprétation d'Edwige Feuillère et la Interview imaginaire de Cassavetes.

gué, mais bien Danielle Darricux, pour

laquelle Ophuls sertit ee somptueux

écrin einématographique, rehaussé par

Boyer et De Sica. De l'orfèvrerie au plus

avec Edwige Feuillère, Georges Rigaud,

haut niveau.

5- (43-54-42-34).

de Max Ophuls,

Sans lendemain

lumière d'Eugen Schuftan.

Mac-Mahon, 17- (43-29-79-89). La sélection « Cinéma » a été établie par

Jean-Michel Frodon

Reflet Médicis Logos salle Louis-Jouvet,

tu nous fais là?

de Philippe Auger, mise en scène de Betty Raffaelli. avec Miloud Khetib, Geneviève Mnich et Dominique Gras.

Cartoucherie Théâtre de la Tempête, route du Champ-de-Manœuvre, 12•. A

pendant lequel interviennent des person-

nages qui semblent appartenir à son uni-

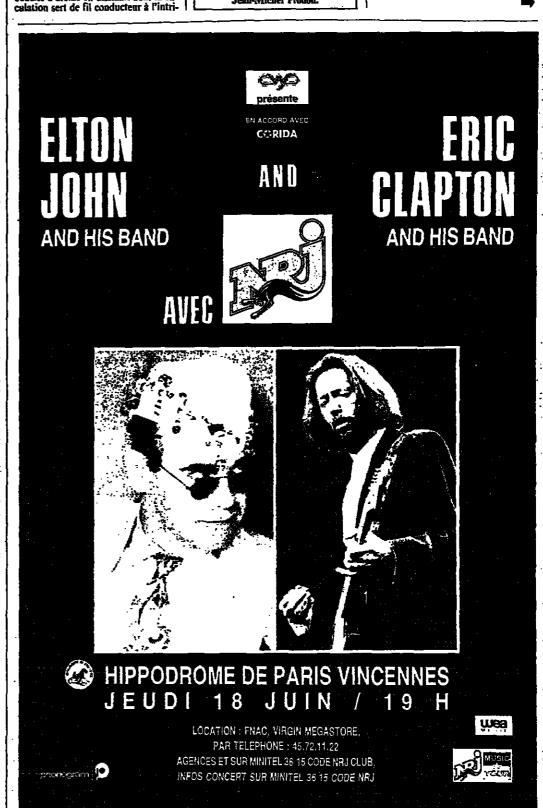

### Les entrées à Paris Le 1= Mai a été profitable au devant Hook evec près de 70 000 entrées en cinquième semaine, soit

cinéma, mais pas du tout le weekend qui a suivi, ce qui fait une semeine assez médiocre, en recul sur la semaine précédente comme sur celle correspondante de l'année dernière. Les huit sorties du 29 avril ont pâti de cette situation, surrout la plus alléchante d'entre elles, Sem Suffit, qui abrite à peine 9 000 visiteurs dans ses sept salles. Les meilleurs résultats sont obtenus par Rush, qui passe les 20 000 pour dix-sept écrans, et Tratie à 17 000 avec une salle de moins.

La hiérarchie de la semaine der-

nière reste en place, avec à nou-

veau en tête Indochine qui, à plus

de 90 000 spectateurs, approche

un total proche des 670 000. La Famille Addams à 60 000 se maintient bien, devant Face-à-face, talonné par Après l'amour et Sang chaud pour meurtre de sang-froid. Mais la carrière de Toutes peines confondues déçoit, le film de Michel Deville quittant le cercle des plus de 30 000 entrées-Paris dès

Kafka atteindra les 100 000 entrées, ce qui n'est pas précisément une bonne nouvelle : qu'il ait fallu six semaines au beau film de Soderbergh pour parvenir à ce les 350 000 en trois semaines, score est plutôt affiligeant.

sa quatrième semaine d'exploita-Enfin, cette semaine aura vu

Gladys

de Christian Pereira, mise en scène de Jean-Michel Dupuis, avec Michèle Moretti.

Michèle Moretti a longtemps trimballé son visage pointu, son talent aigu, dans le sillage de Manc'O, Bulle Ogier, Clémenti... Puis on l'a trop peu vue. Enfin,

La Vielle Grille, 1, rue du Puits-de-l'Ernitte, 5-, A partir du 12 mai. Du mardi au samedi à 20 h 30. Tél. : 47-07-22-11. 70 F et 100 F.

Greek (A la grecque)

de Steven Berkoff,
mise en scène
de Jorge Larvell,
syec Luc-Antaine Diquero, Catherine
Hégel, Judith Magre et André Weber.
Un Œdipe d'aujourdh'hui, né dans le
sous-prolétariat londonien. Reprise d'une pièce virulente, dure et drôte, avec un jenne interprète à découvrir : Luc-Antoine Diquero.

Théâtre national de la Colline, 15, rue Malte-Brun, 20-. A partir du 9 mai. Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 15 h 30. Tét. : 43-66-43-60. De 50 F à 140 F.

Le Palier

de Giuseppe Manfridi, mise en scène de Piero Maccarinelli, avec Anne Roussel et Stéphane Jobert. Un homme vient crier sa détresse à la femme qu'il a aimée. Elle l'a aimé aussi. Mais les souvenirs qu'ils ont gardé de leur entente divergent sensiblement. L'affrontement est sauvage.

Mompernasse (Petit), 31, rue de la Galis, 14·. A pertir du 8 mai. Du mardi au samedi à 21 heures, le samedi à 18 heures. Matiries dimanche à 15 h 30. Tél.: 43-22-77-30. De 70 F à 100 F.

La Ronde

d'Arthur Schritzler, mise en scène d'Yvan Garouel, avec Valérie Lesage et Eirik Thomas. Comment les hommes et les femmes se comment is nomines to be admined or rapprochent sans se comprendre, font l'amour sans parvenir à s'aimer eux-mêmes. Une ronde diabolique et char-

Théâtre de la Main-d'Or-Belle-de-Mai, 15, passage de la Main-d'Or, 11. A partir du 12 mai. Du mardi au samedi à 21 heures. Matinée dimanche à 17 haures. Tél. : 48-05-67-89. 80 F et 120 F.

### **Paris**

Après l'amour

de Daniel Soutier, mise en scène de Jean-Christian Grinevald, avec Antoinette Moya et Fred Personne. Ils sont retraités, il est communiste et amer. Elle est amère et méchante. Ils sont malheureux. Une vie de couole.

Théâtre de la Main-d'Or-elle-de-Mal, 15, passage de la Main-d'Or, 11-. Du mardi au semedi à 21 heures. Matinée dimanche à 15 heures. Téi. : 48-05-67-89. 80 F et 120 F.

Avatar

d'après Théophile Gautier, mise en acène

RELAIS BELLMAN 37, rue François-IF, 8

**RIVE GAUCHE** 

NOS ANCETRES LES GAULOIS 46-33-66-07 et 66-12 39, rue Saint-Louis-en-l'Ue, 4 Climatisé

RESTAURANT THOUMIEUX 47-05-49-75
79, rue Spint-Dominismo Ta

de Thierry Atlan. avec Christian Brendel, Ariane Pazzuoß, Yuni Fujimori, Emmanuelle Nataf, Pierra Poirot, Alain Rais et Michel Trillot. Comment un philtre magique peut, sans même le début d'un adultère, améliorer la situation d'un jeune homme épris d'une femme mariée et fidèle.

Atalante, 10, place Charles-Dullin (Impasse à gauche), 18-, Les kmdl, mer-tredi; jeudi, vondredi et samedi à 20 h 30, le dimanche à 17 heures. Tél. : 46-06-11-90. 65 F et 110 F.

Baya

d'Aziz Chouaki mise en scène de Michèle Sigal, avec Yveline Alihi

Souveuirs d'une femme algérienne, dont l'histoire se mêle à celle de son pays. Un moment de grâce.

Maison des cultures du monde, 101, bd Raspell, 6: Las marcradi, jeudi et samedi à 20 h 30, le dimenche à 17 heures. Tél.: 45-44-72-30, 80 F et 100 F. Demière représentation le 10 mai.

Cher Menteur

de Jérôme Kity, d'après Jean Coct.stu, mise en scène d'Isabelle Rattier, avec Catherine Arditi et Jesn-François Belmer.

Correspondance de George Bernard Shaw et de son interprète, Mrs Camp-bell. Deux beaux rôles, des comédiens à

Marigny (Petit), carré Marigny, 8°. Ou marcradi au samedi à 21 heures. Matinée dimanche à 15 heures. Tél. : 42-25-20-74, 130 F et 180 F.

Clotilde et moi

d après Octave Minbeau, Octave Mirbeau était, dit-on, misogyne, D'ailleurs il n'aimait pas grand monde. Mais ça le faisait rire, et il aimait faire

partager sa cruelle gaieté. Poche-Montparnasse, 75, bd du Mont-parnasse, 6-. Du mardi au samedi à 21 heures. Matinée dimanche à 16 heures. Tél.: 45-48-92-97. De 100 F à 190 F.

Conversation chez les Stein sur M. de Goethe absent

mise en scène de Jean-Louis Martinelli.

Goethe était amoureux de Madame de Stein, ce qui l'attirait sans donte, et la gênsit surtout. Alors elle l'a laissé partir, et le regrette. Un rôle, une comédienne exceptionnelle.

Théâtre de l'Est parisien, 169, av. Gambetta, 20: Le mardi à 20 h 30. Tél. : 43-64-80-80, Durée : 1 h 30. 80 F et 130 F. Lapin chasseur

de Jérôme Deschamps
et Macha Makajett,
mise en schen
des auteurs,
Lorella Cravetta, Jacques Dejean, Jasn
Dejavalade, Jean-François Diracaroupin,
Philippe Duquesne, Sylvis Jobert, Alain
Margoni, Yolande Moreau, François
Morel, Philippe Roukche, Olivier Seladin
et François Tournakine
Les habitants de la planète Deschamps

Les habitants de la planète Deschamps sont descendus sur Terre, ils ont installé à La Villette leurs machines infernales et leurs habitudes complètement loufes. Imperturbablement et infiniment drôles. Grande Halle de La Villette, 211, av. Jean-Jaurès, 19-. Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinée dimarche à 17 heures. Tél. : 40-03-39-03. 130 F et 170 F.

Mars

de Fritz Zorn, mise en scène de Darkus Peyaminas, avec Jean-Quentin Châtelain. Réquisitoire contre la bourgeoisie, con-tre son pragmatisme cynique et ses certi-

tudes.

**VOTRE TABLE** 

e Ambiance musicale m Orchestre - P.M.R. : prix moyen du repas - J.,. H. : ouvert jasqu'à... beures.

DINERS

SOUPERS APRÈS MINUIT

ALSACE A PARIS 43-26-89-36

9, pl. Saint-André-des-Arts, 6' - Salons

CHOUCROUTES, grillades

DÉGUSTATION D'HUFTRES

ET COQUILLAGES

Pățieserie - Grands crus d'Alsace

47-23-54-42 Jusqu'à 22 la 30. Cadre entièrement rénové. Saile climatisée, Cuisine française traditionnelle. F. sam. dim. Les RAVIOLES DU ROYANS. Sales aux courgettes. FILET A L'ESTRAGON. Génem du jour.

Unique au monde. Cadre fin 17. Ambianos exceptionnelle. Mena 6 plats : 180 F tout compres. Via à discrétion. Tous les soirs. Dimanche midi et soir.

L'INDE SUCCULENTE an 72, bd St-Germain, 9. Mr Maubert, T.L.J. NON-STOP de 12 h à 23 h 30, wen., sam., accueil jusqu'à 1 h. CADRE LUXUEUX, Env. 160 F.

Spécialité de confit de canard et de cassoulet su confit de canard. Sce jusqu'à 23 h 30. TOUS LES JOURS. Dim. see continn de 12 h à 23 h 30. SALONS CLIMATISES.

LES GRANDES MARCHES

AU PIED DE L'OPERA-BASTILLE

La bonne adresse du quartier.
HUTTRES tonte L'ANNEE.
POISSONS DU MARCHE
Plus raddinoanels. Vins à découvrir.
DECOR « betsserie de luxe »
JARDIN D'HIVER
T.L.; de 11 is 30 à 2 heures du matin.
6, place de la Bastille. 43-42-90-32.



Patrick Pineau, dans « le Petit Bois », à Nanterre.

samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 17 heures. Tél. : 42-71-38-38. Durée : 1 h 30. 50 F.

La Nuit des rois

de William Shakespeare, mise en scène de Jérôme Savery, avec Yann Sabriée, Olivier Capeller, Natala Dontcheva, Marie-Laure Dougnac, Jean-Claude Fernandez, Robert Gullmard, Maxime Lombard, Martine Mongermont, Vincent Ozanon, Harvé Pauchon, Michel Robin, Alain Trétrout et F. Orozeo, J.-M. Dellers, D. Zeidman (musiclens), G. Coullet (mime) et S. Fourgeot (danseuse). Tout s'emmête, les sentiments, les iden-Tout s'emmèle, les sentiments, les identités, les amours, les haines, dans cette

comèdie d'intrigues où la logique n'a rien à voir, où la fantaisie est reine. Théâtre national de Cheillet, 1, place du Trocadére, 18- Les mardi, mercredi et samedi à 20 h 30, le dimanche à 15 heures. Tél. : 47-27-81-15. Durée : 3 heures. De 50 F à 100 F.

Le Petit Bois

d'Eugène Durif, mise en scène d'Eric Elmosnino, avec Patrick Pinesu.

Créé au dernier Festival d'Avignon, un texte deose, l'histoire d'un garçon et de

Théâtre des Amandiers, 7, av. Pablo-Pi-casso, 92000 Nanterre, Le mardi à 20 h 30. Tél. : 46-14-70-00. De 25 F à 125 F.

Le Silence de Molière

de Giovenni Macchie, nise en ache de Jacques Nichet avec Dominique Vala, Livêque.

Prolongation jusqu'au 31 mai de cette biographie révée de Jean-Baptiste Poquelin, raconté par sa fille, Domini-que Valadié.

Peris-Villette, 211, av. Jean-Jaurès, 19-.

RIVE DROITE

Du mardi au samedi à 20 h 30, Tél. : 42-02-02-68. 90 F à 120 F.

Tourcoing

de Marivaux,

110 F.

Pandora

Villeurbanne

de Jean-Christophe Beilly,

mise en scène

grande émotion.

Montluçon

Sknonet,

Rennes

Chopalovitch

de Licubomir Simovinch,

Le Théâire ambulant

Un théâtre ambulant dans un village

yougoslave occupé par les Allemands

Le Désir sous les ormes

d'Eugète Unum mise en scène de Matthias Langhoff svec Evelyne Didi, Jean-Marc Stehle, Emilien Tessiar, Gilles Privat, Olivier Martinez et la voix d'Alain Curry.

Dans un coin perdu de la Nouvelle-An-

gleterre, sur une terre aride, un drame se

jone entre un père, sa femme, son fils. Un drame que la cruanté et l'ironie de la mise en scène et de l'interprétation élè-

vent jusqu'au mystère de la nature

Théâtre national de Bretagne, 1, rue Saint-Hiller, kusqu'eu 27 mai et du 1° au

4 juin, fes handis, merdis, jeudis, vendra-dis, semedis è 20 h 30. Les mercredis à 15 h. Les dimenches à 16 h. Tál. : 99-31

🎉 i i bayan

A to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

٠٠٠ روس

d'Eugène O'Nell

mise en scène de Guy Alloucherie et Eric Lacascade,

La Double Inconstance

svec Murielle Colvez, Bernard Debreyne, Alain d'Haeyer, Norah-Krief, Murielle Liuch, Gilbert Marcantognini et Eric

Avant de venir à Malakoff et de partici-

L'Idéal, 19, rue des Champs, 59000

Matinée vendredi à 16 heures. 85 F et

ds Georges Laveudant, avec Boozid Aliam, Giles Arbons, Michel Aumont, Marc Betton, Carlo Brandt, Christophe Delachaux, Anouche Durand, Roch Lafbovici, Laura Morante, Philippe Morier-Genoud, Annie Parret, Morie August Teach

Marie-Paule Trystram et Bernard Vergne.

per aux rencontres de Mai à Dijon.

Le roi s'amuse

de Victor Hugo,
mise en scène
de Jean-Luc Bourté,
svec Alein Pralon, Dominique Rozan,
Roland Bertin, Guy Michel, Muriel
Mayette, Véronique Velia, Catherine
Sauval, Louis Arbessier, Jean-Philippe
Puymartin, Thierry Hancisse, Michel
Favory, Sylvia Bergé, Jean-Pierre
Michell, Eric Frey et Isabelle Gardien.
Les affres d'un paysan riche, radin. Les affres d'un paysan riche, radin, macho, qui a épousé une fille noble, fau-chée, sensible à l'amour.

rumeine-rrancaise, place du Théâtre-Français, 1°. Les lundi et samedi à 20 h 30, le dimanche à 14 heures. Tél. ; 40-15-00-15. Durée ; 2 h 30. De 45 F à 200 F.

Titre provisoire

de Jean Bois, mise en scène de l'auteur, avec Dominique Constantin, Marie Margey et Jean Bois,

Retour de Jean Bois après une longue absence, avec une histoire émouvante, ironique et cruelle. Il a gardé toute sa lucidité chalcureuse, son originalité et il maîtrise parfaitement son écriture. A voir sans fante.

Essaion de Paris, 6, rue Pierre-au-Lard, 4- Du mardi au samedi à 20 h 30, Mari-née dimenche à 16 heures. Tél. : 42-78-46-42. 30 F et 120 F.

La vie est un songe

de Don Pedro Calderon de La Berca, mise en scène de Jose Luis Gomez, avec Bernard Frayd, Thierry Hancisse, Laurence Masilah, Maria de Medeiros, Jean-Paul Roussillon, Rufus et Frédéric Van den Driessche.

Epique, philosophique, et même pariois mystique, mais follement théâtrale, la grande saga du prince Sigismond. Avec une mise en scène risourense, de superune mise en scène rigourense, de super-bes décors, une distribution exaltante.

Théitre national de l'Odéon, 1, pisce Paul-Claudel, 6-. Du mardi au samed à 20 h 30. Matinée dimanche à 15 heures. Tél. : 43-25-70-32. De 30 F à 150 F.

Régions

Lille Andromaque

de Jean Recine.
mise en scène
de Daniel Mesguich.
avec Emile Aboseolo-M'bo, Jean-Carnien
Barbin, Odile Cohen, Claire Hammond,
Alison Horsus, Georges M'Boussi, Luce
Mouchel et Laurant Natrelle.
Quand Daniel Mesguich cède à sa fascination pour l'alexandrin, « personnage
essentiel de la tragédie ».

La Métaphore, 4, place du Général-de-Gaulle, 59000 Life. Du mardi su vendredi à 18 h 30. Tél. : 20-40-10-20, 85 F et 110 F.

Boulevard du boulevard de Gaston Portail,

de Geston Portail,
mise en scène
de Daniel Mesquich,
avec Jean-Damien Barbin. Plerre
Cassignard, Odile Cohen. Guy-Pierre
Couleau, Frédéric Cuif, Hervé Euric,
Claire Hemmond, Christian Hecq, Mageil
Léris. Luce Mouchel, Florence Muller,
Laurent Natrella, Philippe Noël et
frédéric Pellegay.
Quand Daniel Mcsguich, iconociaste
réconnu, s'amuse avec les iois du Boule. reconnu, s'amuse avec les lois du Boule-

Théitre Roger-Salengro, 4, pl. du Général-de-Gaulle, 59000 Lifte. Le mardi à 20 h 45. Tél. : 20-40-10-20, 35 F et 110 F.

Ballet de l'Opéra de Paris Retours de sciene Attenuet poétique Le Ballet de l'Opèra s'offre un souveau

bol d'air contemporain, avec ces deux créations mondiales commandées res-pectivement à Odile Duboc et à Daniel pectivement à Odife Duboc et à Daniel Larrieu. Si Odife est restée laconique, ou prudente, dans est déclarations d'inten-tion, Daniel, qui sons-titre sun Attentat « conte dansé en trois actes», confie : « L'Opéra supporte l'ambition et la beaute; j'ai suivi cette étroite sole de ser-vir le talent des danseurs, de les plonger-dans un univers de lumière, de décomb de costumes qui poussent l'évocation du temps, époques mélées, saut du quin-zième au vingtième siècle... L'axe principal de la pièce est un travail sur la rose, fleur évocatrice de symboles anciens.»

Opéra de Paris-Gernier, les 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 et 17 mai, 19 h 30, Tél. : 47-42-53-71. De 30 F à 240 F. Karine Saporta

Pour deux représentations seulement rour deux representations senianent, avant de reprendre sa Princesse de Milan, Saporta la fatale, la narcissique, livre son comps à comps avec le mythe de Carmen, transposé dans l'anivers du Nô et du Kabuki.

Théitre de le Ville, le 12 mai à 18 heures, le 13 à 20 h 30, Tél. : 42-74-22-77, 95 F et 150 F.

Nikolais and Murray Louis Dance

Group Dence from Senctum Temple Aurora Pond Where Phantoms Gather Where Phantoms Gather
Quatre-vingt-trois ans, cent vingt ballets... Le gentil angicien de l'illusion
scénique revient pour la huitième fois
au Théâtre de la Ville, avec des pièces
qu'il y a déjà donnéts, mais aussi une
création réceute, Aurora, dont il signe
comme d'habitude chorégraphie, costunes et lumières; son fidèle complice
murray Louis est l'auteur de Where
Phantoms Guther, créé l'an dennier.

Phantoms Gather, cold I'm dernier. Théfire de la Villa, du 8 au 9 mai à 20 h 30, le 10 à 15 heures. Tél. : 42-74-Joac Fideiro

Retrato da Memoria
Enquanto Peso Morzo
Un jeune danscur et chorégraphe postugais, formé à l'Ecole de hallet de la Fondation Gulbenkian, à Lisboane, puis aux
Etats-Unis et à Berfin, auprès de divers,
chorégraphes contemporains. La pièce
qu'il présente ici, créée en 1990 à Coimbra, a fait assez forte impression pour
être ensuite invitée dans six festivals
internationaux

Théâtre de la Bastille, du 6 au 9 mai, 21 heures Tél. : 43-57-42-14, 90 F. Peitiers

Revenu à Villeurbanne d'où il était Passages au Méridien

parti, après un séjour à Bobigny, le récent spectacle de Bailly-Lavandent. Les « belies images » et surtout une

The Back of Bayand
The Back of Bayand
The Mutated Peradice
Naturalmente tue
Une semaine de danse contemporaine
hors des sentiers battus, avec des chortgraphes et danseurs venus d'italic (1), de
Taiwan (2) et de Suède (3). Des rendezvous avec le public précèdent chaque
spectacle et une rencontre générale est
prévue à la fin (4). Théâtre national populaire, 8, piace lazara-Goujon, 69000 Villeurbanne, Les lundi et mardi à 20 h 30, les marcred et jeudi à 19 h 30. Tél. : 78-03-30-50. 120 F et 140 F.

(1) Centre de Bestilleu, le 12 mei. (2) Centre de la Bisiserie, les 13 et 14, (3) Centre de Besulleu, le 15, 21 hourse; (4) Espace Pietre Mendès-France, le 18, 14 hourse. [6].: 48-41-28-33. 100 F. de Lioubomir Simovach,
mise en scène
de Jean-Paul Wenzel,
avec Paul Allio, Martine Bertrand,
Françoise Bette, Bernard Bloch, Monique
Brun, Christine Duperray, Monique
Froidevaux, Françoise Freist, Frédéric
Gasc, Dominique Gulhard, Françoise
Lepoix, Myriam Messot, Gérard Morel,
Olivier Perrier, Anne See et Sylviane
Simonet.

Nantes Compagnie Claude Brunachon

Panves
Basée à Nantes depuis septembre 1990, la Compagnie Claude Bramachon vient d'être devée au grade de Centre chorégraphique national. Vu récemment à Paris, Fauves nous a para sonfiir de meleures longueurs mois offir aveci de quelques longueurs, mais offre aussi de fortes et surprenanter images à partir de la mythologie du cirque. Les interprètes sont magnifiques.

pendant le seconde guerre mondiale : courage, lâcheté, musique, tires. Hanger Delafoy, les 6, 7, 12, 14 et 15 mai, 21 houres. Tél. : 40-89-50-50. 95 F. Théâtre des liets-Centre national de créa-tion, rue des Faucheroux, 03000 Momfa-con. Le merdi à 20 h 30. Tél. : 70-03-86-18. Durée : 2 heures. De 50 F à 90 F. Lyon

Compagnie Kilina Cremona

Catal qui appartient su risage
Inspirée par la légende d'Actéon — qui
cut, comme on saut, la machance de surprendre Diane au bain, — cette création
nous pronet des animant, des tiéments
de récit, de la drôlerie et même des fragments de morale, sans subliée des zostes
de commedia dell'arto et de danse baroque. Voltà bien du nouveau chez une
chorégraphe étiquetée « cuaninghamicmes!

Mémon de la danse, les 12:13 et 14 mai

Meison de la dense, les 12, 13 et 14 mai, 20 h 30. Tél. : 78-29-43-44: 100 F.

La sélection « Taétire »
a été établie par :
Calette Godard
La sélection « Danse »
a été établie par ;
Sylvie de Namac.

3.20

. 15

<u>.</u> ...

7.2

, ...a

· . . . . .

ē #:

...

£27.7

... \*\*

i. . . . ,

سے -

2 e . .

Classic ... 1 Th nime. THE LOCAL PROPERTY OF الأشاري والمطاع

( Trees grande to the contract 152 هريت و عنه عداق

53 T 2 A 2 A 36 A5 Carried Park ....

50:2 -,---

6 7 L 44 32 × 1 -30-4

THE THE WAY TO SEE Sept. Or Material State of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the A Linkin

AND PERSONAL PROPERTY. A Carter 15th TO SHE WALL 444 X... · 42 / / Z- :- -Wes to Charles | 12 mg anne

àn antspage fider . gerge. 1 San The Ages AND VALUE OF

Dec

SERVICE STATES ters to Corps TO the Barrier .

\$ 15 g The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Parities.

STATE AND ASSESSED. Marie Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Consta Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary Secret

المراجعة الأمان <del>مس</del>اوية المراجعة الم

soprano Susan Roberts et du ténor

Le 11. Opéra, 20 h 30. Tél. : 20-55-33-06. De 60 F à 250 F.

Concerto pour plano et orchestre

Yan-Pascal Torteller (direction).

Que va bien pouvoir faire l'enigmatique

Tzimon Barto du Concerto de Grieg ?

Avec lui, on ne sait jamais. Doué de qualités indéniables, son jeu témoigne

parfois d'un sens de l'épate qui peni ne pas coller avec cet ouvrage sincère et un peu naif qui laisse une marge de manœuvre limitée à ses interprètes. En seconde partie, la Dixième Symphonie

Le 6. Palais de la musique et des congrès, 20 h 30. Tél. : 88-37-67-67. De 80 F à 170 F.

Jazz

Festival de la Côte d'Opale

Didier Lockwood fait étape à Etaples (le

7 mai), Dunkerque s'offre une nuit bleue le 8 : Label bleu, la maison d'édition

d'Amiens présente ses principaux enre-gistrés : Humair, Portal, Mosalini, Bey-

telmann, Caratini, Ducret, Benita, Allouche, Emler, Jeanneau, Badault,

Barthélémy... Revue de détail des princi-

Sunny Murray Quartet

Le monstre doux des tambours, Sunny

Dans une époque où l'on aime que ça

C'est un peu comme si on mettait un dauphin dans un aquarium d'apparte-

Les 6 et 7, au Sunset, à 22 h 30. Tél. : 40-26-46-60.

Neuvième édition du Festival interna

ou ailleurs, des gens prennent la mode à

l'envers, les circuits à contre-pied et les

obligations de guingois. On voit des noms au programme de Musique Action 92 à Vandœuve, comme autant d'indi-cateurs: Intervalles, Yves Robert, Des-

chepper, Joe Mc Phee, Daunik Lazro.

On devine des continents étrangers : avec Carbon, Diapason du Père Ubu,

My Favorite things, on l'ensemble Sta-nislas. On reconnaît des pisteurs, Louis

Sclavis, Georges Aperghis, bref on reve

un programme comme on médite sur

ment. Inévitable.

Musique Action 92

Ernesto Palacio.

Strasbourg

Chostakovitch

Tzimon Barto (piano), Orchestre philharmon

Symphoaie a: 10

Grieg

### LA SÉLECT

Ballet de l Barron or Para

Control of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the Sta

haring Septem

100 mg

-072

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

und Mirrer lent

Service carries from lang.

Aller a Cartine Inte

ng nga ga Libertaga

er egyetekti.

enter to de latile :

The production

ng in a se female The investment in the second

The state of the same of the

10 to 10 to

1.0

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

7.24

237

Section States

i – i ra

91177

3.

1.2. 2.4

42

----

Annual Control of Control

Control Editor State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State

**建**身權 小鄉 5

-

Marie Control of the 
IN MARKET BEAUTY SECTION

The same of the same

A PROPERTY OF THE PARTY OF THE

is the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the

THE PROPERTY AND

WWW FRE

The second second

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

with Treatment Member

### DE LA SEMAINE

Classique

Première Suite de la Troisième Œuvre

Suite pour viole et basse continue nº 1

Jean-Louis Charbonnier.
Jérôme Hantaï (viole de gambe).
Mauricio Buraglia (théorbe).
Ancien élève de Jordi Savall, Jean-Louis
Charbonnier avait créé un festival des

Eglise Saint-Julien-le-Pauvre, 20 h 30 (+ le 8), T&L : 42-71-04-44, 120 F.

Sonatine pour violen et piene D 384

Sonate pour violon et piano op. 30 m 1

Copieux petit déjeuner musical pour un dimanche matin! Et délicieux par

Sonate pour violon et plano nº 1

l'éventail des mets proposés.

Anne Queffélec (piano). Olivier Charlier (victori).

Dimanche 10

Schubert

Beethoven

Saint-Saëns

Lübeck

Buxtehude

Bach

Widor

Vierne

Alain

Liszt

Suite à deux violes et bassa

Jeudi 7 mai

Caix d'Hervelois

Sainte-Colombe

F. Couperin

Marais

Moins prisé aujourd'hui que Manon Lescoul de Pucciai qui s'inspire du même roman, la Manon de Massenet fut longtemps l'un des opéras préférés du public français. La musique en est, il est vrai, magnifique. On se réjouit donc que Radio-France l'ait inscrit dans as saism, d'autant que la distribution est fortbonné et que l'orchestre sera dirigé par bonne et que l'orchestre sera dirigé par Alain Guingal. Ce chef est l'un de nos meilleurs chefs lyriques, cela se sait si peu qu'on lui a préféré un chef beau-coup moins captivant pour diriger

Mardi 12 Bach

Berbera Schlick (soprano). Howard Crock (ténor).

Peut-on rêver meilleure « distribution », meilleur ensemble et meilleur chef pour interpréter la Messe en si ? La veille, les mêmes seront à Angonième litre

Opéra de Paris. Paleis Garnier, 19 h 30. Tél. : 47-42-53-71. De 30 F à 350 F.

Berlioz

La Mort d'Ophélie **Brahms** 

Lieder Debussy

Extrait de la Ville morte Lieder Mahler

Auditorium des Halles, 19 heures. Tél. 40-28-28-40. 100 F.



<u>Angoulême</u>

Théâtre des Champs-Bysées, 11 heures. Tél.: 47-20-36-37. 90 F.

Le 11. Cathédrale, 21 heures. Tél. : 45-95-38-40. 170 F.

Œuvres pour orgue Pascal Marsault, Vincent Warrier, Philippe Sataille. Bruno Mathieu, Hélène Le Cointre, Patricia Huot, David Noël-Hudson (orgue).

David Moël-Hudson forguel.

Exemplaire, la carrière de Marie-Claire Alain l'est à plus d'un titre : son évolution stylistique, en près de quarante années de carrière, est un exemple pour tous ses confrères ; l'intérêt qu'elle a toujours manifesté pour l'euseignement a fait d'elle l'un des maîtres les plus recherchés. Elle convie quelques-uns de ses élèves à se produire en public dans un répertoire qui montre bien l'étendue de son savoir. de son savoir.

Eglise américaine de Paris, 18 heures. Et le 17 mai à 18 heures, Jean-Plerre Sciau. Damien Hérisset, Emmanuel Georges, Klysko Takaheshi, Hervé Morin, Vincent Freppel, Jean-Marie Lamour (orgue). Œuvres de Buntehode, Bach, Durufié, Liezt, Alain, Widor, Vierna.

Lundi 11 Massenet Manon

Leontina Vaduva, Annick Massis, Isabette Eschent Jianyi Zhang. Michel Sénéchal (ténors). Gino Cutico. Marc Barrard (barytons). Jean-Philippe Courtis (basse), Marie-Thérèsa Kéller (mezzo-soprano) Chour et orchestre philharmonique de Radio-France,

Atain Guingal (direction).

l'Opéra d'Avignon. Maison de Radio-France, 20 h 30. Tél. : 42-30-15-18. 105 F.

Peter Kooy (basse). Orchestre et choeur de Collegium Vocale de Gand,

Philipps Herrewaghs (dire mnonce en régions).

Mélodias

Korngold

Charbonnier avait créé un festival des instruments anciens à une époque où les baroqueux avaient du mal à se faire entendre. Il l'a sabordé alors qu'il était devenu un rendez-vous annuel obligé, quand il est devenu évident que le monvement de pensée qu'il défendait avait droit de cité. Chapean! Sans forcément le savoir, ceux qui ont vu Tous les matins du monde l'ont entendu. C'est lui qui doublait Jean-Pierre Marielle-Sainte-Colombe. Ce compositeur est justement au programme de ce concert où il fait équipe avec le remarquable Jérôme Hantaï.

Anne Sofie von Otter (mezzo-coprano).

Bernt Forsberg (piano).

Anne Sofie von Otter est l'une des chanteuses les plus diverses de notre époque, à l'aise dans le répertoire baroque qu'elle chante avec la justesse stylistique requise comme dans le répertoire romastique et post-romantique, à l'opéra comme au récital. Son programme, joliment composé, permettra d'apprécier de rares Lieder et un extrait de la Ville morte de Kornaold, un compositeur fêté à Hollywood, dont l'euvre passionnante s'est nourrie de Puccini et de l'école de Vienne. de l'école de Vienne.

Bach

Collegium vocale de Gand, Philippe Herraweghe (direction (Lire annonce Paris, au mardi 12 mai.)

Bordeaux Mozart Dan Giovanni

Giorgio Surian (baryton). Mattao Manuguerra, Vincent Le Taxier, Erich Knodt (basses). Bruce Ford (ténor). Michèle Lagrange, Deboran Riedel, Deboran terror,
Martine Mahé (soprence),
Chosur du Grand Théâtre de Bordeaux,
Orchestre national Bordeaux-Aquitaine,
Sir Alexander Gibson (dissettion),

Jutta Gleus (mise en scène). Bordeaux continue de fêter Mozart, mal-gré les restrictions budgétaires qui vien-nent d'être imposées à la ville et dont l'orchestre « municipal » va souffrir. Belle distribution dans laquelle on remarque la présence de Vincent Le Texier et de la formidable Michèle Lagrange. Lagrange.

Le 8, 21 heures ; le 10, 14 h 30. Grand Théâtre. Tél. : 56-52-75-21. De 35 F à 200 F.

Lille Rossini Le Turc en italie

John dei Carlo, Susen Roberts (soprano), Emesto Pelacio, Juan Luque (ténors), Alberto Rinsidi (baryton), Bernadette Cullen (mazzo-sopra Pro Musica Chorus de Londres, uth Sin Michelangelo Veltri (direction) Luis Pasqual (mise en scène). L'Opéra de Lille reprend du service. Cet opéra de Rossini devrait bien aller à Luis Pasqual, le directeur du Théatre de

l'Europe. A remarquer la présence de la

Le pont transbordeur de Marseille, par Herbert Bayer (1928), exposé à l'hôtel de Sully. une table des matières. La plupart des programmes ressemblent aujourd'hui à des livres de cuisine. Certains ont des des livres de cuisine. L'ertains ont des airs sérieux et déprimants de Lagarde et Michard. De temps en temps, on tombe sur l'équivalent de la revue Documents, récemment rééditée par Jean-Michel Place : C'est le cas de Musique Action à Vandeures lès Nones Vandœuvre-lès-Nancy.

Du 6 au 13 mai, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy. 76l. : (16) 83-57-52-24.

### Rock

Fatima Mansions

Pour bien voir Fatima Mansions, mieux Your bien vour Fatima Mansions, mieux vaut aller au New Morning, où l'on recevra à bout portant la rage incommensurable de Cathal Coughlan, le chanteur, qu'à Bercy, le lendemain, où le groupe assurera la première partie de U2. de Chostakovitch (l'une des plus réussies du compositeur russe avec la Huitième) est dirigée par un chef qui n'a pas été prophète en son pays. La carrière de Yan-Pascal Tortelier doit, en effet, beaucoup à la Grande-Bretagne.

Le 6. New Morning, 21 h 30. Tel. : 45-23-51-41.

Pale Saints The Boo Radiey

Soirée bruitiste, pleine de guitares distordues et de mélodies noyées sous les décibels. Aussi anglais qu'un sondage électoral erroné.

Le 7. Espace Omano, 19 h 30. 100 F.

**Keziah Jones** 

Après la sortie de son bel album, Keziah Jones vient donner son premier concert parisien. On le promet aussi intense, mais plus nuance que sa prestation -déjà très impressionnante - au Transmu-

Le 12. New Morning, 21 h 30. Tél. : 45-23-51-41.

Charlatans Les Charlatans ne méritent même plus leur nom. A en croire leur dernier disque, ils se sont sérieusement mis à jouer, à composer. Mais que reste-t-il de leur charme de sales gosses ?

partneiemy... Revue de detail des princi-paux créateurs hexagonaux, fourragères d'égos et compétitions, c'est l'assurance de beaucoup de musique sur scène. Le 9 et le 10, place à l'Afrique et aux Afri-Le 12. Batadan, 20 heures. Tél. : 47-00-30-12. 132 F. Jusqu'au 10 mai, à 20 h 30. De 60 à 80 F. Renseignements, tél. : (16) 21-30-40-33.

The Ramones

La longévité des Ramones est aussi sur-prenante que réjouissante, cet acharne-ment thérapeutique sur une adolescence qui aurait dû passer il y a une quinzaine d'années prend des proportions surnatu-Murray, l'inventeur du free jazz, l'âme sœur d'Albert Ayler aux mains de forgeron, le placide démolisseur dont tout le monde se méfie aujourd'hui, est en club. relles.

Le 12. Elysée-Montmartre, 19 h 30. tourne, que ça balance, et qu'on fasse danser Suzette, Sunny Murray n'a plus sa place. Ah! si : an Sunset, entre Bobby Rangell (le 4) et Jean-Marc Jaffet (le 8).

### Musiques du monde

Cheb Khaled

Cheb Khaled, roi du rai, séducteur à la voix d'or, le genre d'artiste qui inspire les inventents de surnoms et fait pamer tional des musiques actuelles. Rien à dire : régulièrement, dans des banlieues, les dames. Enfin (surtout), un auteur de dans des campagnes, n'importe où, au Mans, à Uzeste, à Vandœuvre-lès-Nancy

Le 12 mai à Olympia, 20 h 30. Tél. : 47-42-25-49.

La sélection « Classique » 2 été établie par Alain Lompech « Jazz » : Francis Marmande. « Rock » : Thomas Sotinel. a Musiques du monde » : Véronique Mortaigne.

### **Nouvelles** expositions

Muzeum Sztuki W Lodzi Sait-on que le Musée Sztuki de Lodz possède une collection d'art du vingtième siècle de tout premier ordre ? Que cette collection constituée pendant soixante ans comprend des œuvres de Schwitters, Klee, Léger, Picasso, Ernst, Beuys, Opalka, Boltanski, etc ? Et que le Musée d'art contemporain de Lyon l'expose largement? L'ELAC, dans le même temps, présente les travaux inédits de huit artistes polonais d'aujourd'hui.

Musée d'est contemporain, 16, rue Prési-dent-Edouard-Herriot, 69001. Tél. : 78-30-50-66. Tous les jours sauf mardi de 12 heures à 18 heures. Du 8 mai au 27 septembre. 20 F.

Espace Iyonnais d'Art contemporain, Centre d'échanges de Perrache, 69002. Tél. : 78-42-27-39. Tous les jours de 10 heures à 20 heures. Du 8 mai au 27

Nantes

Sir Edward Burne Jones

Le musée de Nantes vient de faire l'acquisition d'un portrait peint par Burne-Jones, et se trouve désormais le seul musée français, avec celui d'Orsay, à posséder un tableau de l'artiste préraphaélite. Pour fêter l'événement, il propose cent dix de ses dessins, qui proviennent des collections du Fitzwilliam Museum de Cambridge. Une rareté.

Musée des Beaux-Arts, 10, rue Georges-Clemenceau, 44000. Tél.: 40-74-53-24. Tous les jours seuf mardi de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 h 45, dimanche de 11 heures à 17 heures. Du 6 mai au 28 juillet.

**Paris** 

Clodion

Claude Michel, surnommé Clodion, sculpteur au temps de la Révolution et de l'Empire, a produit en abondance des petites galanteries en terre cuite, qui ont fait sa réputation. L'exposition - une centaine d'œuvres - le montre sous d'au-

tres jours : monumental, traitant la pierre et le marbre, et pratiquant le bas-relief.

Musée du Louvre, hail Napoléon, entrée per la pyramida, Paris 1 - Tél. : 40-20-51-51. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 22 heures, Jusqu'au 29 juin. 35 F (comprenent l'accès à l'exposition Clodion).

Louis Faurer Lee Friedlander

Connu comme photographe de mode (Harper's Bazaar, Charm, Vogue). Louis Faurer, admirateur de Walker Evans et Robert Frank, présente son travail personnel réalisé uniquement dans les rues de New-York. Dans ses formidables autoportraits, Lee Friedlander utilise son corps et son visage comme trace de sa présence ou comme modèle à bon compte, hors de tout narcissisme.

Centre national de la photographie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président Wilson, Paris 16- Tél. : 47-23-36-53. Tous les jours sauf mardi de 9 h 45 à 17 heures. Jusqu'au 1 er juin. 25 F (entrée du musée).

Cubismes tchèques

Pendant une quinzaine d'années, de 1910 à 1925, est apparu à Prague et en Bohème ce qu'il est convenu d'appeler le Cubisme tchèque. Inspiré par le Cubisme français, ce mouvement empruntait aussi à l'Expressionnisme allemand, voire norvégien. La peinture, le design sous toutes ses formes ont participé à cette école, mais aussi, et cela donne un résultat étrange, l'architecture : comment àre en effet architecte cubiste et se jouer de l'angle droit? gle droit?

Centre Georges-Pompidou, Galerie du CCI, place Georges-Pompidou, Paris 4-. Tél.: 42-77-12-33. Tous les jours sant mardi de 12 heures à 22 heures, samedi, dimanche et jours fériés de 10 heures à 22 heures. Jusqu'au 17 mai.

Dessins de Miro

Cinquante des quatre-vingt-dix dessias de Miro conservés au Musée national d'art moderne y sont exposés, divers et spontanés, tout au long du parcours, de 1924 à 1977. Où deux tâches, trois rogists et qualques traite léagre enfriesant à points et quelques traits légers suffisent à faire naître du monde, sinon le monde. Et beaucoup de poésie, avec ou sans le mot calligraphié ou écrit.

Centre Georges-Pompidou, salle d'art graphique, place Georges-Pompidou, Paris 4- Tél.: 42-77-12-33. Tous les jours sauf mardi de 12 heures à 22 heures, samedi, dimanche et jours fériés de 10 heures à 22 heures. Jus-qu'au 7 juin.

Rupprecht Geiger

Apprécié outre-Rhin, mais pratiquement inconnu en France, Rupprecht Geiger (né en 1908, à Munich) est un peintre qui travaille la couleur, le rouge en particulier depuis vingt ans. L'exposition de l'Usage de particulaire de la contra consilie se délurit dans l'Hôtel des arts rappelle ses débuts dans les années 40, sa défense de la penture con figuration sur sein du comme 7 on 40 non figurative au sein du groupe Zen 49, avec Baumeister et Bissier, et insiste sur ses « monochromes » récents.

Fondation nationale des arts. Hôtel des arts, 11, rue Berryer. Paris 8°. Tél. : 42-56-71-71. Tous les jours sauf mardi de 11 heures à 18 heures. Jusqu'eu 18 mai. 18 F.

Cinquante ans après sa mort, une trentaine d'années après la destruction des

15-22 mai

Cosi fan tutte Mozart

mise en scène Pierre Constant direction musicale Denis Dubols 49 80 18 88 73615 THEA FNAC-Virgin Megastore



**KARINE SAPORTA** CARMEN

solo dansé par Karine Saporta avec 4 comédiens 75'- LOC. 42 74 22 77 2 PL DU CHATELET PARIS 4°

Mise en scène Michel Dubois Création Théâtre d'Hérouville

LA TEMPETE

de W. Shakespeare



Avec Jean-Pierre Jorris Et par ordre d'entrée en scène : Bruno Andrieux, Alain Moussay Jacques Zabor, Michel Chaigneau, Michel Cabaud, Frédéric Leconte, Nathalie Dauchez, Hélène Schwaller, Philippe Bombled, Olivier Dautrey, Jean-Marc Dupré, François Frapier Réservations: 31 47 39 00

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

COMEDIE DE CAEN

Le Monde

**DES LIVRES** 

entrées de métro qu'il avait dessinées pour Paris, voici la première exposition mono-graphique sur Hector Guimand, le maître de l'Art Nouveau français. Où l'on décou-vre qu'au-delà des questions de « style », son œuvre fut portée par une réflexion ambitieuse faisant fusionner l'architecture,

Musée d'Orsay, 1, rue de Bellechasse, Paris 7•. Tél.: 40-49-48-14. Tous les jours sauf kindi et 1• mai de 10 heures à 18 heures, jaudi de 10 heures à 21 h 45, dimanche de 9 heures à 18 heures. A partir du 20 juin ouvert de 9 heures à 18 heures. Jusqu'au 26 juillet. 32 F (bil-let jumelé musée-exposition: 45 F).

### Paul Hankar

Venue, comme il se doit de Bruxelles, cette exposition révèle un des maîtres de l'Art Nouveau, dont la capitale belge fut un remarquable foyer, bien au delà de la célé-brité du seul Horta, Bruxelles, impitoyable pour son patrimoine, a fait beaucoup disparaître de l'œuvre de Paul Hankar, comme tant d'autres chefs-d'œuvre Comme le massacre n'est pas près de s'arrêter, il faut aller visiter cette exposition, non seulement pour le plaisir, mais par esprit de solidarité.

Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, 127-129, rue Saint-Martin, Paris 4-, Tél.: 42-71-26-16. Tous les jours sauf lundi de 17 heures à 18 heures. Jusqu'au 7 juin. 20 F.

### Hommage à Charles Sterling

Une vingtaine de tableaux, du Maître de Moulins à Matisse, y sont confrontés aux commentaires de l'éminent historien de l'art (et conservateur au Musée du Louvre de 1929 à 1961). Qui a fait connaître la confrait de l'ématiste de l'art de la connaître la confrait de la confrai peinture française du dix-septième siècle et révélé La Tour, a beaucoup étudié la nature morte, et encore plus les primitifs français.

Musée du Louvre, pavillon de Flore, ports Jaujard - côté jardin des Tuiteries, Paris 1°. Tél. : 40-20-51-51. Tous les jours sauf mardi de 9 heures à 17 h 15, un kundi sur deux et tous les mercredi jus-qu'à 21 h 15. Jusqu'au 22 juin. 31 F (ticket d'entrée au musée).

### Rolf Iseli

Coups de crayon intempestifs, giclées de couleurs, tas de matière... si violence et humeurs batailleuses il y a chez ce Suisse, qui parfois fait penser à Arnuf Rainer, les ne balayent pas tout. Sous les griffures : la plage, une colline, un visage, des passages doux. La double exposition du Centre culturel suisse et de la galerie Philip permet de découvrir aussi le gra-

Centre culturel suisse. 38, rue des Francs-Bourgeois, Paris 3-. Tél.: 42-71-44-50. Tous les jours sauf lundi et mardi de 14 heures à 19 neures. Jusqu'au

### Elisworth Kelly

Le savait-on? C'est à Paris, où il a vécu plusieurs années, après la guerre, que le peintre américain Ellsworth Kelly a forgé son an abstrait dur et pur. Des dessins, des collages, des photographies (inédites, de murs et fenètres de l'île Saint-Louis) comme notes de travail, en amont des intures témoignent de ses recherches d'alors. Presque une leçon.

Galerie nationale du Jeu de Paume, place de la Concorde, Paris 1". Tél.: 42-60-69-69. Tous les jours sauf lundi de 12 heures à 19 heures, samedi, dimanche de 10 heures à 19 heures, mardi jusqu'à 21 h 30, Jusqu'au 24 mai. 30 F.

### Le Passé recomposé

Le Gray, Bisson, Marville, Le Sercq, Baldus, Charnay, Atget... en un voyage depuis la cathédrale de Reims jusqu'à la pyramide de Izamal au Mexique. Et cent cinquante photos d'iment restaurées, qui proviennent de la riche collection de la bibiothèque du Musée des arts décoratifs. L'exposition présente également les techniques de res-auration et de conservation de ces photos

Musée des arts décoratifs - Palais du Louvre, 107, rue de Rivoli, Paris 1-. Tél. : 42-60-32-14. Tous les jours sauf fundi, mardi de 12 h 30 à 18 heures, dimenche de 12 heures à 18 heures, Jusqu'au 28 juin. 20 F.

### Le pont transbordeur et la vision moderniste

Construit en 1905, par le roi du câble, Ferdinand Arnodin, le pont transbordeur de Marseille a fasciné, dans les années 20 et Marseille a l'asciné, dans les amées 20 et 30, plus d'un plasticien : Moholy-Nagy, Man Ray, Florence Henry notamment, qui l'ont photographié, ou filmé. Outre 54 tirages originaux sur ce motif constructif, et le film de Moholy-Nagy sur Marseille, l'exposition, qui vient du musée Cantini, propose aussi, à Paris, un section sur l'histoire des ponts transbordeurs et les activitate de l'instaliater Accedien. tés de l'ingénieur Amodin.

Caisse nationale des monuments histori-ques, Hôtal de Sully - 62, rue Saint-An-toine, Paris 4-. Tél. : 44-61-20-00. Tous les jours sauf lundi de 11 heures à 19 heures. Jusqu'72 28 juin. 25 F.

### Les Lautrec de Lautrec

Lautrec lithographe et affichiste en deux cent ciaquante-trois numéros, du café-concert au champ de course, en passant par le bordel : c'est plus qu'un complément à l'exposition du Grand Palais. Les œuvres sont extraites du fonds conservé à la BN, en particulier du don que la comtesse de Toulouse-Lautrec avait fait en 1902, peu de temps après la mort de son fils.

Bibliothèque nationale, galeries Mansart et Mazarine, 1, rue Vivienne, Paris 2. Tél.: 47-03-81-10, Tous les jours de 10 heures à 20 heures, Jusqu'au 31 mai. 30 F, 20 F avec un billet du Grand Paleis. Conf. à 18 fi 30.

### Les Vikings

Les Vikings étaient-ils ces brutes assoiffées de sang et de pillage que nous décrivent les chroniques médiévales? Une exposition ambitieuse, organisée avec le concours des musées de Stochkolm, d'Oslo et de Copenhague, nous présente des commerçants doués pour le négoce, des navigateurs habiles, des artisans inventifs et des poètes à l'imagination fertile. Une civilisation qui, très tôt, a su intégrer les apports extérieurs.

Grand Petels, galeries nationales, av. Winston-Churchill, pl. Clemenceau, av. Esenhower, Paris & Tél.: 44-13-17-17. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 20 heures, mercredi jusqu'à 22 heures. Jusqu'au 12 juillet. 40 F.

On connaît mal Josef Sima, une grande figure pourtant, qui comme l'avait fait Kupka, établit un pont entre la scène artis-tique tchécoslovaque et Paris. En silence, il glissa à travers plusieurs courants de la peinture abstruite, du cubo-futurisme à l'art informel, évolua dans les parages du surréalisme, finit par trouver sa lumière, dans le dedans des tableaux. En quelque deux cents œuvres, une rétrospective, accompagnée d'une exposition documentaire sur le Grand Jeu, et d'un parcours à travers une quinzaine d'ateliers d'artistes de Prague et de Bratislava.

Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 11, av. du Président-Wilson, Paris 16-. Tél.: 47-23-61-27. Tous les jours sauf lundi et jours fériés de 10 heures à 17 h 30, mercredi jusqu'à 20 h 30. Jusqu'au 21 juin. 35 F (comprenant l'entrée de l'exposition «le Grand Jeu»).

### Toulouse-Lautrec

De tous les artistes célèbres de la fin du De tous les artisses ceserors de la mit din-dix-neuvième siècle, Toulouse-Lautrec était un des derniers à ne pas avoir eu droit, depuis longtemps, à une grande rétrospective. Il ne perdait rien pour atten-dre : tous les médias s'en mélant, l'expos-tion – 200 peintures, gravures, dessins et affiches – bat les records de fréquentation.

Grand Palais, galeries nationales, av. W.-Churchill, pl. Clemenceau, av. Gal-Essenhower, Paris 8- Tél. : 44-13-17-17. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 20 heures, mercradi jusqu'à 22 heures. Réserv. billets au 48-04-38-86. (de 11 heures à 18 heures), par Minitel 3615 Lautrec et Frac. Jusqu'au 1- juin. 50 F.

### **Galeries**

### Pierre Alechinsky

Où, en une vingtaine de peintures récentes, Alechinsky redéploie son écriture colorée rapide et déliée. Cette fois autour d'une

Tél. : 43-29-11-71 ente à la galerie Daniel Buren Michel Parmentier avril Propos delibérés 29 REEDITION MICHEL PARMENTIER Galeric Christine et Isy Brac 33, rue Guénégaud, 75006 P. " Propos délibérés », la ri art edition palais des beaux-arts - bruxelles

### suite d'arbres, avec branches, troncs et

Galerie Lelong, 13, rue de Tébéran, Paris 8-. Tél. : 45-63-13-19. Tous les jours sauf dimanche de 9 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 18 heures, samedi de 14 heures à 18 h 30. Jusqu'au 24 juin.

### Pascal Dusapin

Les manuscrits de Stockhausen et de Les manuscrits de Stockhausen et de nombreux compositeurs contemporains (Xenakis par exemple) témoignent de leur volonté de faire preuve là aussi d'un geste artistique. Le jeune compositeur Pascal Dusapin va plus loin en écrivant des partitions injouables, constructions ngoureuses ou courbes impossibles à démêter, devant lesquelles l'util s'égare et la conscience pard pied

Espace temporaire Orcofi, 48 bis, av. Montaigne, Paris 8. Tél.: 44-43-40-09. Tous les jours sauf dimanche de 11 heures à 19 heures, Jusqu'su 30 mai.

### Moore intime

Des objets en quantité, des os et des pierres trouvés, des sculptures de leintaines civilisations, des dessins et des tableaux de Seurat, Carrière, Vuillard ou Redon y sont mélés aux carves de Moore, dont la maison a été reconstituée par l'architecte Christian Germanaz. Pour ce « Moore intime », tellement moins connu que le sculpteur monumental, Didier Imbert a mis les petits plats dans les grands.

Gelerie Didier Imbert Fine Arts, 19, av. Matignon, Paris 8-. Tél.: 45-62-10-40. Tous les jours sauf dimanche de 10 heures à 13 heures et de 14 h 30 à 19 heures. Jundi de 14 h 30 à 19 heures. Jusqu'au 24 juillet.

### Christian Sorg

Peintures récentes. Où le travail de la conleur toujours recommencé, tient lieu de motif. Sorg y est égal à lui même. D'ail-leurs il n'a pas tellement de raisons de

Galerie Barbier-Beltz, 7 et 8, rue Pec-quay, Paris 4. Tél. : 40-27-84-14. Tous les jours sauf dimanche, lundi de 10 heures à 19 heures. Jusqu'eu 16 mai.

### Régions

### Arles

Zadkine

Il y avait longtemps que l'œuvre de Zadkine n'avait pas fait l'objet d'une exposile Musée Réattu réunit des bois et des pierres éclairant le parcours austère du statuaire tout au long de la première moitié du siècle. A l'Espace Van-Gogh sont expo-sées les gouaches plus libres des années 20.

Musée Réattu, 10, rue du Grand-Prieuré, 13200. Tél.: 90-49-37-58. Tous les jours de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures, samedi, dimanche et fêtes de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au 14 juin. 20 F.

Espace Van-Gogh, rue du Président-Wilson, 13200. Tél.: 90-49-39-03. Tous les jours de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures, samedi, dimanche et jours fériés de 10 heures à

### Lyon Flandre et Hollande au Siècle d'or

Les musées de Lyon, de Bourg-en-Bresse et de Roanne out entrepris de faire décou-vrir, ensemble, les meilleurs tableaux des écoles flamande et hollandaise du dix-septième siècle conservés dans la région Rhône-Alpes. Lyon propose les peintures d'histoire et les portraits, Bourg-en-Bresse les scènes de genre et les paysages, Roanne les natures mortes, vanités et allégories.

Musée des Beaux-Arts, paleis Saint-Pierre, 20, place des Terreaux, 69001. Tél.: 78-28-07-66. Tous les jours sauf kund et mardi de 10 h 30 à 18 heures. Jusqu'au 12 juillet.

Musée de Brou. 63, boulevard de Brou. 01000. Tél. : 74-45-39-00. Tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Jusqu'eu 20 sep-

Musée Joseph-Dechelette, 22, rue Ana-tole-France, 42300. Tét.: 77-70-00-90. Tous les jours sauf mardi et fêtes de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Jusqu'au 20 septembre.

### <u>Meymac</u> Brigitte Nahon,

Ernesto Tatafiore

Brigitte Nahon est un sculpteur français d'une trentaine d'années. Ernesto Tatafiore of the fremance d'annees. Ernesto l'atanore vit à Naples, est pintôt peintre, et a vingt aus de plus. On peut cependant trouver des points communs aux deux artistes exposés à Meymac pour le printengs: un pout pour les constructions et les images légères, précaires, en référence amusée à l'art conceptuel. Non sans poèsie.

Centre d'art contemporais, abbaye Seint-André, 19250. Tél. : 55-95-23-30. Tous les jours sauf mardi de 14 heures à 18 heures, samedi, dimanche de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 beures. Jusqu'au 31 mai. 15 F.

> La sélection « Arts » a été établie par : Geneviève Breerette. Frédéric Edelmann « Photo»:

### Chanson

### **Guesh Pattl**

Ne revenons pas sur les diverses définitions du verbe «gober». Retenons-en le sens de consommation rapide et sans détails, en l'occurrence ici celle du cri. Arraché à la gorge, trituré en dents de scie sur le mode supposé du rock n'roll, il traverse les onze titres du nouveau Guesh Patti, album américain produit par Bobby Z, et né d'un flirt poussé avec les accolytes du studio de Paisley Park, à Min-neapolis (l'antre de Prince). Mariage princier qui acconche d'une rythmique archi-musclée, librement lancée derrière une chanteuse qui s'achame à dévoiler le charme puissant d'une voix qu'elle a affranchie des formalités de la mélodie et de la nuance. Achamement surtout à perpétuer l'image sexy conquise de haute lutte avec Etienne.

Wake Up, le titre pressenti au rang de premier tube, pourrait bien en être un. Trois notes sifflées en prélude, une première phrase facile à retenir ( « Tu m'dis que non, mais moi je sexy »), un clip efficace et vulgaire (un joli peintre, une bicy-clette, et l'on se barbouille allègrement de toutes les couleurs). Les paroles sont de Guesh Patti, qui danse pourtant bien.

1 CD EMI 798988.

### Arthur H

Higelin, trop Higelin, Arthur! Pourtant inspiré, il suit les traces du genre inventé par Jacques, histoires non fléchées, mi-parlées, michantées d'une voix rocailleuse. Un fantôme asthmatique, un grand marabout, etc. La ménagerie de la famille H traverse le monde

(«Luc un gamin de la cité/Il était pauvre et vraiment laid », etc.). Bien. Une fois évacués ces défauts (la pratique de l'écriture automatique ?), le deuxième album d'Ar-thur H regorge de trouvailles, de

en laissant vagabonder les mots

(Robert, l'aveugle et son copain Jack : dix couplets ; le général en plein spleen londonien : huit seule-

ment, mais plus étirés), les images

mélanges instrumentaux, d'une-vraie richesse de sons puisés, de-cide-là, dans les cultures les plus diverses, grace, notamment, aux services de David Coulter (percussions, orgue, violon, banjo, marimba, guimbarde, ondes Mar-tenot). Arthur joue du piano, bien sûr, mais aussi de l'accordéon et du célesta. Brad Scott (basse) et Paul Jothy (batterie) sont toujours là pour assurer le minimum jazz. Mais ils ont été renforcés par qua-tre cuivres et un percussionniste (Edmundo Carneiro, venu de chez Higelin).

Tont cela forme un drôle de gang de bachibouzouks, qu'on aimerait bientôt voir en scène pour mieux s'amuser. Parfois, Arthur H veut bien se donner la peine de retrouver son sens mélodique. Ce qui nous vaut de savourer un tendre Con comme la lune, équilibré et caustique comme il faut.

CD Polydor 513355.

Jazz

### John Scoffeld Quartet

Meant To Be

A cette cadence, John Scofield va finir par publier des disques comme d'autres des périodiques. En kiosque. Lettre hebdomadaire. Ici, le guitariste, dont on va renoncer à rappeler qu'il vient de chez Miles Davis, se fait doubler par Joe Lovano, autre nom très sollinette). Marc Johnson est à la basse et Bill Stecart se complaît dans un numéro de présence renforcée aux drums - c'est le goût du temps. Le paquet de onze disques est bien ficelé, varié, enlevé. Parfaitement dans le ton de l'époque et bourré d'idées.

1 CD Capitol-Blue Note 954 792.

### McCoy Tyner Big Band

The Turning Point

On ne va pas faire l'injure à McCoy, vingt-cinq ans après la mort de Coltrane, d'en arrêter l'image à ce quartette resté sans succession. McCoy, comme l'appellent les musiciens, est un des pianistes les plus actifs de la scène du jazz. Compositions, interprétation, direction d'orchestre, il sait rassembler et faire jouer. Ici, une tribu de pointures reprend, sur des arrangements notables et gais mention spéciale à Steve Turre pour Let it go, et Howard Johnson pour High Priest, dédié à Monk, un répertoire de McCoy Tyner, qui vient à la coda reprendre en solo un surprenant in a Sentimental. Mood (Duke Ellington). On peut joindre ce disque au quintette du même leader, 44th Street suite, récemment publié par Red Baron (Sony 469 284) avec David Murray, Arthur Blythe, Ron Carter et Aaron Scott.

### CD Polygram 513 163.

The Jimmie Lunceford Orchestra

Stomp It Off Retour au mal-aime des Jazz Critics de l'époque, Jimmie Lanceford, le plus populaire des grands orchestres de scène et de danse, dont il ne pourrait rien rester en disque, en compact surtout, que l'idée pure : soit des arrangements d'une inimitable fausse simplicité et des solos qu'on pouvait passer à l'as faute de savoir les réinventer. Ecouter, ce devrait être foncément reinventer. Ces originaux Decca datent de 1934, tous enregistrés à New-York City. On pent s'en tenir à une écoute naive et les trouver naifs. On peut aussi reconstruire imaginairement le déchaînement contrôle de ce moment très américain de l'histoire du jazz : Jimmie Lunceford est bien l'autre de Duke Ellington. Une relecture décapante

1 CD MCA, The Original American Decce Recordings GREP 160 82.

de son œuvre y invite, celle de

l'American Jazz Orchestra: dirigé

par John Lewis (Limelight

820 846).

### Hommage à Florence Foster-Jenkins

### L'art vocal sournois

HENOMENE vocal unique en ce siècle, Florence Foster-Jenkins ne se produisit que parcimonieusement en public, et si son gosier ne fut pas radiographié, « dísséqué » par la Faculté comme celui de Mado Robin qui, miracle de la nature, chantaît plus haut qu'une alouette, elle eut la présence d'esprit de graver huit faces dans la cire du 78-tours.

Depuis des années, ces interprétations font le bonheur des accros de la colorature - même si Roland Barthes ne prisait guère un art auquel il songea à consacrer un addendum à ses Mythologies pour leurs rééditions par les éditions du Seuit. (Perec n'était, sernble-t-il, pas du même avis : il se serait inspiré de Fos-ter-Jenkins pour écrire De l'influcence du jet de tornete sur la soprano, modèle de communication scientifique récemment éditée dans *Cantatrix Sopranica*, l'un des volumes de la collection « Librairie du XX » siècle » du Seuil). C'est, tout du moins, ce que les lyricomanes informés prétendent.

Du temps du microsillon, RCA a toujours pris soin de maintenir cet altrum à son catalogue : impossible d'en comptabiliser les ventes. Elles furent planétaires, il était toutefois impossible de se le procurer depuis la disparition du microsillon, et nous attendions impatiemment la réédition de cet Annapuma vocal sur compact : sept ans, cassette dans les starting-blocks, à ter une éventuelle diffusion dans les programmes de France-Musique ou de Radio-Classique, à chirrer en pure perte chez les marchands de disques d'occasion.

Voici que The Glory (????) of the Human Voice reparaît dans un son rajeuni, gravée dans le métal écla-tant du CD, à l'épreuve du temps sous sa mince couche de polycarbonate.

Nous serions prêts à faire un pacte avec le diable pour assister à l'un des concerts que Florence Foster-Jenkins donna avant guerre, à New-York. Ah! la voir entrer sur scène, cavalier annonçant l'apocalypse du monde lyrique, trembler d'effroi en l'écoutant monter à l'assaut des notes les plus aigués de l'air de la Reine de la nuit. Que ne ferions-nous pas, en effet, pour être de ce public qui eut le bonheur d'être remercié de sa présence héroique (les asthmatiques, les hypertendus et les cardiaques devaient fournir une décharge médicale pour pouvoir entrer dans la saile) par une pluie de pétales de roses qu'elle lui lançait après son dernier bis lun soir, émue aux larmes par l'affection de son public, elle balança le panier avec).

RCA, dont le fonds d'archives est presque aussi riche que celui d'EMI, a complété ces



vingt-huit minutes par un digest du Faust de Gounad, dans l'interprétation moins légendaire, certes, mais tout aussi remuante, de la soprano Jenny Williams et du baryton Thomas Burn. Ces témoignages d'un âge d'or qui semble à jamsis révolu sont une sacrée leços pour les patrons des maisons de disques. Qu'ils ne s'étonnent plus'si les mélomanes jettent aujourd'hui leur dévolu sur les interprétations historiques.

### ALAIN LOMPECH

\* The Glore (???) of the Human Voice: airs de la Reino de la nuit de la Flute enchantée, des clochettes de Lakiné, de la Chauve-Souris, Like a Bird et Sérénade mexicaine de McMoon, la Tabatière à musique de Liadov, la Perle du Brésil de David (avec flûte et piano), Blassy de Bach-Paviovich et extraits de Faust de Gomod Cosace McMoon et un accompagnature en compagnature. McMoon et un accompagnateur anonyme (piano). I CD RCA « Gold Seal» GD 61175.

\*\*

resident (France)

77.

 $\mathcal{F}_{\mathcal{T}_{i} \to \mathcal{T}_{i}}^{\mathcal{T}_{i}}$ 

7333 -- -

30 - L

\* 5 1

72

4.





R-E-N-C-O-N-T-R-E avec Emmanuel Salinger

THE REAL PROPERTY. A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

Mela:

Serve 🚖 ..

Trong.

`:;-`

-17.

Printer.

.

 $\mathbb{C}_{\mathcal{H}_{k}^{n}}$ 

.....

470852

: ---

. .

1.75

**3**€ \$

Committee.

Burney Co

...

*:* :

1,450

in the second

The state of the state of

Company of the state of the tagen A PARTY AND

Marie 7th Comme

Marie 20

Après avoir étudié à l'IDHEC pour devenir cinéaste, Emmanuel Salinger, vingt-huit ans, joua un petit rôle dans la Vie des morts. Desplechin demanda à Salinger de travailler avec lui à la Santia elle sui a lui propose. scénario de la Sentinelle, puis lui proposa d'en interpréter le rôle principal. « Coadaptateur » du film et interprète de ce person-nage de Mathias (étudiant en médecine légale mal dans sa peau et dans le monde), Emmanuel Salinger parle du tra-vail d'Amaud Desplechin et des enjeux du film.

RNAUD DESPLECHIN a consacré cinq ans au scénario, seul puis en collaboration avec Pascale Ferrant. Leur version était déjà très aboutie, puisqu'elle avait permis l'obtention de l'avance sur recettes. Et Noémie Lvovsky a également été proche du projet durant toute sa conception, jusqu'au casting. Avec moi, il a surtont cherché à mieux structurer le récit : il avait accumulé des pages et des pages, plutôt des dis-quettes et des disquettes de documentarion et de notes. Nous avons cherché à élaguer et à clarifier le scénario, même si le film reste complexe. C'est lui qui était exigeant, il a passé un mois à m'expliquer pourquoi le script n'était pas satisfaisant, il pratique beaucoup l'art de penser contre

» Durant notre travail en commun, la principale référence était les romans de John Le Carré, des chroniques d'espionnage sans péripéties abracadabrantes, aux antipodes de James Bond, qui permetient de parler de politique à travers une fiction. Nous avons aussi revu des films de Resnais ou de Truffant, pas pour copier ou pour faire des citations, mais pour chercher, par exemple, comment un auteur utilise la récurrence d'un thème à l'intérieur d'une histoire. Contrairement à beaucoup de jeunes cinéastes, Desplechin ne se soucie pas du tout d'originalité, il s'en mélierait plutôt. Il cherche à apprendre, à compren-

dre comment fonctionne un récit, une scène et la manière dont elle s'intègre à un ensemble.

C'est mes outerent il cesse de se pri occuper de la cohérence, des enchaînements, pour se concentrer sur la scène qu'il tourne, pour essayer de trouver la vérité de cette scène-là. Selon lui, une scène juste apporte plus à l'ensemble du film que si elle est sculement conçue pour raccorder au reste. Tout le film fonctionne ainsi, en faisant passer une partie de l'information et de l'émotion en contrebande, en plus de ce qui est affiché sur Pécran. Après, il a consacré neuf mois au montage. Que ce soit à l'écriture, au tournage ou au montage, il contrôle absolument tout : c'est lui le seul auteur du film.

» Desplechin raconte une histoire, il la raconte complètement et elle lui tient à cœur, mais il y mêle d'autres récits. Certains aspects demeurent volontairement obscurs. ces zones d'ombre et ces interrogations sont nécessaires, le film ne doit pas tout résoudre, il est plutôt fait de questions que de réponses. Ces questions portent sur l'importance de la mémoire, la présence du passé dans le présent. Mathias, le personnage que j'interprète, a vingt-cinq ans et semble sortir de l'enfance, il quitte sa mère, en Allemagne, et vient à Paris pour finir ses études des médecine légale mais surtout pour réaliser ce passage à la vie adulte. Il est un peu rigide et maladroit comme peuvent l'être les enfants, et il a le sens du devoir sans savoir quel est son devoir. Il se retrouve isolé, renvoyé dans le passé, il va se débattre face à cette situation, et à l'attitude des autres, sa sœur, les jennes gens qu'il connaît, et le pouvoir. Ce passé l'intéresse, mais il n'a pas le testament, il ne sait pas quoi faire de l'héritage.

» L'héritage vient de la guerre, de l'Holocauste, et de la guerre froide. Le film dit que nous venous de là, de cette guerre-là, de ce massacre-là, de cette extermination organisée, scientifique, et que nons sommes travaillés par les interrogations sur la nationalités et le nationalisme. La Sentinelle met en doute la «bonne nouvelle» de la fin de la guerre froide et de l'extension mondiale du marché. l'euphorie un peu délirante qui a accompagné la chute du communisme chez ceux qui n'en avaient pas souffert directement, ici à l'Ouest.

» Il s'interroge aussi sur la différence, en particulier dans les séquences avec le personnage juif. Savoir comment on vit avec des gens différents, comment on fabrique un terrain d'entente, qui n'est jamais donné, c'est tout de même la question centrale de la démocratie.

» Arnaud Desplechin fait partie de cette génération de jeunes cinéastes qui, comme Rochant ou Carax, chacun à sa manière, veulent à la fois raconter une histoire et s'interroger sur le monde dans lequel ils vivent sliste dans laquelle on pourrait inchere, entre autres, Mehdi Charef, également sélectionne de la compétition officielles. A une époque où on n'a plus guère de repère, le cinéma aide à se poser des questions, à clarifier la façon dont on voit les choses et à les mettre en jeu pour que d'autres puissent aussi réfléchir.»

# ET SES FANTÔMES

ES premiers mots de Nosseratu reviennent comme une devise : « Lorsqu'il eut passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. » Les fantômes du passé envahissent les écrans du cinéma européen, tels que le Festival en propose un instantané. Certains sont bienveillants. Ainsi ceux de l'enfance perdue dont le Britannique Terence Davies, après le si beau Distant Voices, continue d'entretenir la flamme sombre et chantante avec The Long Day Closes; ou les souvenirs réinventés par Ingmar Bergman dans son scenario des Meilleures Intentions, réalisé par Billie August. Un acte de justice envers ses parents, sur lesquels il porta, dans ses films et dans son autobiographie, Laterna Magica, les plus noirs regards. Il leur rend aujourd'hui une innocence et une joie de vivre imprévues.

Mais ce sont surtout les démons de l'Europe qui campent dans ces films. Ils sont moins le reflet des conflits sociaux (évoqués par James Ivory dans Retour à Howards End) ou des résurgences du colonialisme (Quelque part vers Conakry, de Françoise Ebrard) que celui des deux monstres enfantés par le vingtième siècle : l'horreur nazie et ses inquiétants rejetons; les perversions du communisme et les béances ouvertes par sa défaite.

La mémoire de la Shoah irrigue Warszawa, du Polonais Janusz Kijowski, les Nuits de cristal, de la Grecoue Tonia Marketaki, ou Praeue, de l'Anglais Ian Sellar, tandis que le spectre de l'antisémitisme contemporain hante les films russes (lire page suivante). Si le souvenir des massacres et de l'oppression

perpétrés au nom du socialisme réel occupent aussi les cinéastes de l'ex-URSS, l'Allemande Elma Sander-Brahms remet à l'épreuve des faits et des sentiments l'utopie communiste, tandis que son compatriote Rudolf Thome cherche à rebâtir sur le vide laisse par la disparition de la RDA.

Cette conscience de l'Histoire ne va pas forcément sans faux-pas; le cliché, la bonne conscience ou l'effet esthétisant guettent certains de ces films. Peu importe, est-on tenté d'écrire : oueloue chose comme un cinéma européen, qui ne serait pas seulement une combinaison de calculs financiers, veut naître; il cherche son esthétique et prend en charge un passé quì, de toute façon, lui colle à la peau (1).

Tous ces enjeux sont au centre d'un film à surveiller de près, la Sentinelle, d'Arnaud Despiechin. Qu'un cinéaste de trente et un ans - révété il y a tout juste un an avec le moyen métrage la Vie des morts - parvienne à refléter l'ensemble de ces questions politiques et esthétiques est à la fois remarquable et prometteur. Le cinéma de Desplechin se situe aux antipodes du cinéma d'esbrouse et d'effets sormels qui est souvent la signature des jeunes réalisateurs. Refusant les poncifs et les simplifications, il organise un jeu complexe sur la mémoire - celle de la guerre, du monde qui en est issu et de la façon dont les change ments de l'Est affectent l'ensemble du continent qu'il faufile dans une histoire contemporaine, où romance et espionnage, portrait d'une génération, mystère et fantastique font excellent ménage.

Pour de multiples raisons, les «têtes de liste» du cinéma européen ne sont pas à Cannes cette année (à part Almodovar, membre du jury) : ni Godard ni Fellini, ni Moretti ni Kaurismaki, ni Wenders ni Knbrick. On attend toujours leurs equivalents d'Europe de l'Est, même s'il existe des prétendants légitimes comme Guerman, Mouratova, Lounguine, Kanevski ou Kusturica. En leur absence, beaucoup de balbutiements et quelques envolées ébauchent le langage de demain, forgé par les mots et les maux d'hier.

J.M.F.

(1) Les Cahiers du cinèma publient à l'occasion du Festival un «spécial Europe» qui opère un très complet tour d'horizon des cinématographies nationales, des mécanismes économiques et des personnalités marquantes. Et plusieurs articles analysent les conditions de naissance de véritables — et créatifs — «cinémas d'Europe», contraints de naviguer antre les écusies de l'américanistique du formatage entre les écueils de l'américanisation, du formalage communautaire et du régionalisme frileux.

--: (Publicité)

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM (CANNES). FESTIVAL DE RAMATUELLE. GRANDE PARADE DU JAZZ (NICE). FESTIVAL INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE (SAINT DIE DES VOSGES). FESTIVAL NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION (BIARRITZ), FESTIVAL PABLO CASALS (PRADES). FESTIVAL DU JEUNE SOLISTE (ANTIBES). FESTIVAL DE JAZZ (ANTIBES JUAN LES PINS). FESTIVAL JEAN MARAIS (GOLFE JUAN). FESTIVAL DE THEATRE, MUSIQUE ET DANSE (PAU). FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE (COLMAR). FESTIVAL BEDECINE (MULHOUSE), FESTIVAL DE BELFORT, FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE (STRASBOURG). FESTIVAL DE JAZZ (STRASBOURG). FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'HUMOUR (CHAMROUSSE). RENCONTRE JACQUES BREL (SAINT PIERRE DE CHARTREUSE). FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINEE (CHAMBERY). FESTIVAL ART PHOTOGRAPHIQUE (GRENOBLE). PRINTEMPS DES COMEDIENS (MONTPELLIER). FESTIVAL DE DANSE (MONTPELLIER). FESTIVAL MEDITERRAMEEN DE MUSIQUE (CASTRIES). FESTIVAL DE MUSIQUE (NARBONNE). FESTIVAL DE MUSIQUE DE LA COTE LANGUEDOCIENNE (BEZIERS). FESTIVAL GEORGES BRASSENS (SETE), FESTIVAL DE MUSIQUE (MAGUELONE). FESTIVAL DE JAZZ (RAMATUELLE). FESTIVAL DE DANSE (CHATEAUVALLON). FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE (BORMES LES MIMOSAS), FESTIVAL DE MUSIQUE (LA CHAISE-DIEU). LA BIENNALE de la danse (lyon). Festival du film (annonay). Festival de Jazz (vienne). Festival TELEBEDECINE (AJACCIO). FESTIVAL DE JAZZ (CALVI). FESTIVAL THEATRE ET VARIETES (AJACCIO). FESTIVAL DE GUITARE (PATRIMONIO). FESTIVAL DU FILM ET DES CULTURES MEDITERRANEENNES (BASTIA). SEMES MUSICALES (BASTIA). MAI MUSICAL (BORDEAUX). THEATRE DU PORT DE LA LLINE (BORDEAUX), FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUNES SOLISTES (BORDEAUX). FESTIVAL D'ART EN COCAGNE (TARN ET GARONNE). VISA POUR L'IMAGE (PERPIGNAN), MUSIQUE D'ETE (TOULOUSE). LAZZ IN MARCIAC, FESTIVAL NATIONAL DU FILM DE PROMOTION TOURISTIQUE (MARSEILLE). FESTIVAL DE MUSIQUE ET DE VARIETES (ILES DU FRIQUE). FESTIVAL DE MUSIQUE DE LA ROQUE D'ANTHERON. FESTIVAL D'ART LYRIQUE (ALX EN Provence). Festival de musique (haute provence). Festival de greoux les bains. FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA AU FEMININ (AIX EN PROVENCE). FESTIVAL DU FILM POLITIQUE (MARSEILLE). FESTIVAL DU FILM DE COURT METRAGE (BREST). FESTIVAL DE MUSIQUE DE CORNOUAILLES (BREST). CHOREGIES D'ORANGE. L'AUTOMNE MUSICAL (NIMES). FESTIVAL DE LAZZ (ADX EK PROVENCE), LES FETES MUSICALES (BIARRITZ).

### LA CULTURE NOUS DONNE DES AILES.

parrainer tout au long de l'année plus de 50 l'estivais culturels, de la musique à la danse, du théatre à la pho(ographie mais aussi de la géographie à la bande dessinée. Nous sommes fiers de transporter lous les artistes qui vous transportent partout en França, lá où vous étes.

de l'ex-Union soviétique

### MAGES D'UN EMPIRE EN APESANTEUR

Luna Park ou Une vie indépendante : le rapprochement des titres des films de Pavel Lounguine et de Vitaly Kanevski - tous deux sélectionnés pour la compétition officielle - pourrait définir l'état du cinéma russe ou même celui présente une soviétique. Un cinéma très présente une la Conjunt de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende Croisette, avec sept titres (toutes sections confondues), alors que celui de l'Europe de l'Est fait pâle figure avec seulement le Vacancier, du Hongrois Can Togay et le Chêne du Roumain Lucian



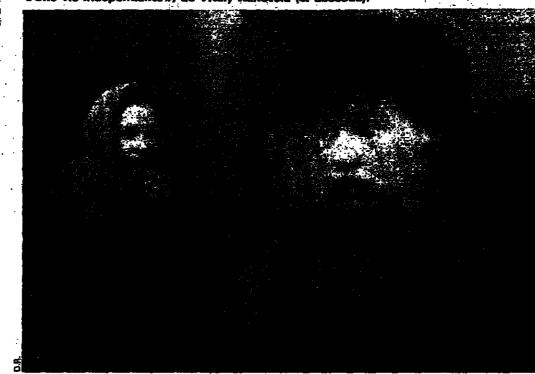

à lui-même. Son ancienne autorité de tutelle (Goskino, le « ministère » du cinéma) a explosé, laissant nlace à des instances dans chaque République. La principale, Roskino à Moscou, a perdu ses locaux et est obligée de squatter le bâtiment du ministère de la culture, à l'heure même où elle prétend rompre le cordon ombilical avec le gouvernement.

Cet organisme est présidé par Armen Medvedev (après que Nikita Mikhalkov en eut refusé le poste), qui fut l'homme de la perestroïka au sein de l'ancien Goskino. Victime de coupes drastiques dans son budget, Roskino a renoncé à toute fonction de production; il est de fait dépossédé de l'essentiel des activités de distribution et d'import-export qu'assurait sa branche Sovexport - devenue l'étique Rossexport, et n'a plus un sou pour organiser des festivals. Aspirant à devenir un équivalent du Centre national du cinéma français (organe de réglementation et de régulation), Roskino planche sur l'élaboration de textes qui mettraient un peu d'ordre dans l'anarchie où a sombré l'industrie.

Même situation à l'Union des cinéastes soviétiques, qui fut l'un des fers de lance de la glasnost. Certes, elle a survécu mais elle est victime d'un double morcellement : elle fédère les unions des différentes Républiques et réunit les différentes catégories professionnelles. Si son président, Daviat Khudunazarov, est resté en poste, il ne dirige plus guère qu'une coquille

Le sort de son confrère Igor Maslennikov, réalisateur qui préside l'Union des cinéastes russes, n'est guère plus enviable. Il est à la tête d'une structure réduite à trois personnes, sans budget ni moyens matériels. Fortement politisés, ses rapports avec ses homologues des autres Républiques dépendent largement des relations entre les gouvernements des nouveaux Etats. Au mieux, on espère que cette Union et ses « sous-unions » - pourra s'occuper de la promotion des films à l'étranger et de leur présence dans les festivals internationaux, à l'instar d'Unifrance.

L'« indépendance », c'est encore les grands studios livres à eux-mêmes et aux impératifs de rentabilité, studios eux-mêmes éclatés en unités de production dont la créativité dépend de la personnalité de celui qui en assume la direction : le pire comme le meilleur. La plupart se contentent de rentabiliser le matériel et le personnel existants, en les louant à des productions privées, russes ou étrangères.

En 1991, les films se sont multipliés comme des champignons, souvent vénéneux. Ainsi la mise en chantier de productions (des centaines!) dont le tournage ne s'achèvera jamais, ou de films terminés mais pas distribués. Leur raison d'être est connue : le blanchiment d'argent. Ce n'est pas forcément celui de la «mafia» au sens strict (même si elle y contribue), mais celui des revenus de l'économie parailèle, plus importante que l'économie officielle. Il semble pourtant que les fonctions de blanchiment n'aient pas donné les résultats escomptés, et que le nombre de ballon d'oxygène du cinéma russe - et la France joue

E cinéma de la CEI a conquis son indépendance cent, probablement, en 1992, contre au moins quatre contre les structures bureaucratiques qui l'ont si cents l'an dernier. Mais déprimante, aussi, la prolifélongtemps étouffé... et protégé. Il se retrouve ration des médiocres polars à forte teneur de violence aujourd'hui dans une sorte d'espace intersidéral, livré et de sexe, imités des séries B (ou X, ou Z) américaines. Le public s'est, dans une large mesure. détourné des salles sous l'effet de la paupérisation et de l'augmentation du prix du billet. Il ne s'y rend plus guère que pour voir les sous-produits dont Hollywooda inondé un marché nonvellement ouvert. Chacun pouvant aujourd'hui, sans grande difficulté, créer à Moscou ou à Tachkent sa société de production, l'imitation de ces sous-produits bat son plein, même si l'accès aux écrans demeure très aléatoire.

> Les structures officielles de la distribution ont disparu et le premier magnat qui tenta de l'organiser à son bénéfice, Ismail Tagi-Zade, a adopté un profil bas depuis des déboires financiers et judiciaires. Celui qui prétend à sa succession, Marc Roudenstein, suit une stratégie beaucoup plus discrète que son flamboyant prédécesseur, qui débarquait avec une cour de centaines d'affidés à Cannes l'an dernier.

> La situation des salles est tout aussi confuse : de troubles affrontements font rage entre les divers prétendants (États, municipalités, personnels organisés en coopératives) à ces anciennes propriétés d'une URSS qui n'existe plus. La salle française de Moscou. le Mir, vient ainsi d'être victime d'une privatisation sauvage qui a plongé tout le monde dans l'embarras. Voilà pour le «Luna Park» qu'est devenu le cinéma ex-soviétique.

> Les films présentés à Cannes ne reflètent pas la production de l'ex-Union soviétique, c'est heureux, et malheureux. Henreux en ce qu'elle a évité toute cette sous-production de minables films de genre. Malheureux parce qu'elle ne rend pas compte de ce qui se fait dans nombre de Républiques, alors qu'on sait, grâce à d'autres festivals, que les pays baltes, l'Arménie ou, plus encore, les Républiques asiatiques donnent naissance à des œuvres intéressantes. Des sept films de Cannes, six sont russes, et un géorgien.

Les deux silms de la sélection officielle sont dans le droit fil des premières œuvres qui firent connaître leurs auteurs. Littéralement dans le cas de Vitaly Kanevski, puisque Une vie indépendante est la suite de Bouge pas, meurs, ressuscite, avec les deux mêmes jeunes comédiens (l'interprète de la petite fille qui mourait dans le premier film joue le rôle de la sœur de celle-ci dans le second), dans le même no man's land sibérien à la fin de l'ère stalinienne.

Luna Park est moins explicitement la suite de Taxi Blues. Mais il s'ouvre sur des scènes de cette guerre civile dont Pavel Lounguine avait dit que son premier film était la prémonition, avant de chercher les voies difficiles de la réconciliation entre un jeune ioubard, leader d'un gang adepte des raids antisémites, et son père juif dont il vient de découvrir l'existence.

Foncièrement « russes », ces deux films sont, d'un point de vue financier, des films français, même si leurs producteurs ont dû trouver un interlocuteur sur place, en l'espèce des petites sociétés créées par les réalisateurs eux-mêmes. La coproduction est, avec « l'argent noir » en voie de tarissement, le principal « faux films » soit déjà appelé à baisser : moins de un rôle pilote dans ces collaborations. Si les deux

films sélectionnés étaient très attendus, au moins baptise tchernouka, sombres descriptions du passé on deux autres ont été « recalés » alors qu'on comptait du présent, que ce soit sous l'angle réaliste ou métaégalement sur eux : le Milicien amoureux, de Kira phorique, d'un point de vue individuel ou historique Mouratova, et Moscou-Parade, d'Ivan Dikhovitchni. Deux autres productions françaises.

Si le thème de l'antisémitisme est au centre de Luna Park, il apparaît aussi, de manière inattendue, dans Une vie indépendante. Et il colore le premier film, prometteur, de Valeri Todorovski, l'Amour, transformant sa chronique d'une éducation sentimentale en inquiétant témoignage. Non plus inquiétant, mais carrément horrifique, le Tchékiste d'Alexandre Rogojkine étale, avec quelque complaisance, les scènes de boucherie de l'épuration bolchevique, juste après la révolution d'Octobre - le Tchékiste est lui aussi une production française, plus exactement la « version film » de l'un des sept téléfilms commandés par la SEPT à des metteurs en scène russes.

Les deux autres films russes, les Jours heureux, d'Alexei Balabanov, et le Rellet dans le miroir, de Svetlana Proskourina, renouent avec ce qu'on appelle (à tort) «l'esthétique tarkovskienne», héritage détourné de l'auteur d'Andrei Roubley. Doutes existentiels, onirisme et fumerolles y régnent sans partage. Ces six films relèvent d'un genre que les Russes ont

Tchernouka encore, la vaste fresque Eux, du Géorgien Levan Zakareichvili, qui accompagno durant plus de dix ans (du brejnevisme dominant à aujourd'hui) la trajectoire d'un vitelloni de Tbilissi devenu zek dans un goulag sibérien puis homme de main d'un dealer ouzbek. Le film passe avec brio de la chronique en demi-teinte aux éclats sombres et violents d'un film noir. Un changement de ton qui signale pent-être la naissance de ce cinéma d'action de bonne facture dont Joël Chapron, qui a visionné des dizaines de films pour la sélection cannoise, décète l'émergence.

De passage à Paris au début de l'année, le réalisateur Eldar Riazanov, qui fut immensément populaire dans son pays tant que le cinéma russe y fut apprécié, disait : « La société est malade. Tant qu'elle n'ira pas mieux, le cinéma chez nous n'ira pas mieux...» Comment dit-on «ils ne sont pas sortis de l'auberge» en

J.- M. F.

R E N C O N T R E avec Philippe Godeau

DISCRET

Lorsqu'il créa sa société de distribution,

Pan-Européenne, Philippe Godeau ne se

doutait pas qu'il serait, moins de trois ans

plus tard. I'un des hommes en vue du

Festival de Cannes. Encore moins qu'il

serait devenu producteur, pour faire exis-

ter l'un des films les plus attendus sur la

Croisette, Une vie indépendante, de Vitaly

Kanevski.

N ces temps de très graves difficultés pour les dis-tributeurs indépendants, le parcours de Philippe Godeau, cet «ancien»— jeune, il a 30 ans — de chez Gaumont, a de quoi faire réver ses confières. Parcours marque par des succès qui ont pour noms Bouge-pas, meurs, ressuscite, le premier film de Kanevski, mais aussi la Discrète, de Christian Vincent, et Toto le heros, de Jaco Van Dormaei, deux autres premiers films, ou Paris s'éveille, d'Olivier Assayas.

A Cannes, outre Une vie indépendante, Pan-Européenne sera présente avec l'un des trois films français de la compétition officielle, la Sentinelle, du jeune cinéaste Arnaud Desplechin, avec le document réalisé en hommage à Patrick Dewaere par Marc Esposito, avec A Stranger Among Us de Sidney Lumet et Bob Roberts de Tim Robbins sélectionné par la Quinzaine des réalisateurs. Et pendant le Festival, à défaut d'y être sélectionné comme la rumeur en a longtemps couru, sortira en France le 13 mai Confession d'un barjo, le deuxième film de Jérôme Boivin.

Autant de titres qui illustrent une politique du «jenne cinéma » (Godeau bute sur le mot), en tout cas une série de choix qui contribuent à renouveler les annuaires du cinéma. L'itinéraire de Philippe Godeau, grâce auquel il classait sa société en cinquième position des distributeurs français en 1991, a souvent croisé celui du producteur Alain Rocca, qui a notamment accompagné les premiers pas de Christian Vincent après cenx d'Eric Rochant (dont Pan-Européenne a distribué le deuxième film, Aux yeux du monde). Une «nébulense» qui fonctionne aussi comme un réseau : « C'est Christian Vincent qui m'a emmené voir la Vic des monts, le premier

« Que s'est-il passé entre votre premier film et le second?

- PAVEL LOUNGUINE : l'ai réalisé le documentaire Goulag, le secret du bonheur pour «Envoyé spécial» (1). Puis j'ai écrit le scénario de Luna Park, dont j'avais eu l'idée durant les finitions de Taxi Blues. Il me paraissait urgent de faire ce film, de raconter cette histoire. l'avais l'impression que les choses se précipitaient en Russie, et effectivement le putsch a éclaté comme nous commencions la préparation du tournage.

122

· : 3-1

- 1 mg

1. Fig. . ..... .....

· :: ::

17.7

11 15 <u>21</u>7

12. 3

2 0. 2 Ja

7.77.2

1.0

a: 72

\_- -

37. TE 21

27

m .

-- p - 12 # 40%

100

A . . . 35

 $= e_{\underline{u}}^{-1} \overline{e}_{\underline{u}}^{-1}$ 

1. 16. 16-5

100

3.00

 $\mathbb{S}^{1,\alpha}$ 

ALC: 4

7.

25 (本學)(註2)

- VITALY KANEVSKI : Lors de la présentation de Bouge pas, meurs, ressuscite au Festival de Cannes 1990, le scénario d'Une vie indépendante était déjà écrit, il n'a pratiquement pas changé depuis. La préparation a commencé en décembre 1990 et le tournage en février 1991. Je suis venu en France en juillet

et des espoirs convergents apparaissent.

avec le montage définitif, mais j'ai très longtemps tra-

 Comment s'est passée la production de votre film? - P. L.: Après avoir travaillé avec Marin Karmitz sur Taxi Blues, j'ai changé de producteur, Karmitz n'était pas prêt à produire le film très vite, et j'avais ce sentiment d'urgence. Je me suis donc associé avec Georges Benayoun, qui dirige IMA Films avec Paul Rosenberg. Ils ont produit mon documentaire sur le Goulag et nous nous comprenons très bien. Et j'avais créé moi-même une petite société à Moscou, avec l'équipe de Taxi Blues dont je ne voulais pas me sépater. Je n'ai fait appet an studio Mosfilm que comme prestataire de services. Lorsque Georges Benayoun est arrivé pour la première fois à Moscou, le putsch s'est déclenché. J'avais peur, je voulais que ma femme quitte le pays; Georges, lui, a toujours dit qu'on allait faire le film quoi qu'il arrive. Et nous l'avons fait, vite même avec un sujet d'une certaine ampleur comme

 V. K.: Fécris toujours mes scénarios pour qu'ils plaisent aux gens, mais en omettant l'essentiel, ou alors je le mentionne dans un code que je suis seul à comprendre. Par exemple, la scène finale n'était pas écrite, même si j'ai toujours su ce qu'elle serait. Il faut se méfier des voleurs d'idées : je montre l'or mais je garde les diamants dans ma poche. J'avais présenté ce projet de scénario à Marin Karmitz et à Parimedia (2). Finalement, j'ai trouvé en Philippe Godeau un interlocuteur prêt à agir vite. De fait j'ai

Découverts et primés tous deux au Festival de Cannes 1990 avec leur premier film, Pavel Lounguine et Vitaly Kanevski ont réalisé leur seconde œuvré grâce à des producteurs français, et se retrouvent sélectionnés l'un et l'autre en compétition officielle cette année. Lounguine à la silhouette de Gargantua ne ressemble pas plus à Kanevski le râblé que « Taxi Blues » ne ressemblait à « Bouge pas, meurs, res-

suscite». «Luna Park» ne ressemble pas non plus à « Une vie indépendante ». Pourtant, lorsque ces deux très bons metteurs en scène aux carrières parallèles répondent, chacun de son côté, aux mêmes questions, des jugements, des inquié tudes

vaillé sur le son.

celui-là.

tout de suite eu une caméra et de la pellicule. Et j'avais constitué ma petite société de production à Saint-Pétersbourg pour servir de partenaire, en n'utilisant que l'infrastructure du studio Lenfilm.

- Onelles lecons tirez-vons de cette expérience de coproduction avec la France?

- P. L.: Il est très positif de pouvoir travailler avec les pays européens, et surtout la France, qui est en pointe dans ce domaine. C'est complètement différent avec les Américains; chez eux, le cinéaste n'est pas maître de son film. Tous les films russes faits avec des Français sont des films intéressants. Nous avons utilisé du matériel français, et bien payé les gens sur place, en devises. Luna Park aurait été pratiquement impossible à faire avec une production russe.

- V. K.: La France est le seul pays où les droits des créateurs sont bien défendus. On m'a proposé de travailler aux Etats-Unis, j'ai refusé. Je ne peux pas comparer avec une expérience en Russie, tellement mon premier film était fait sans argent et sans soutien. Cette fois-ci, j'étais complètement libre. Et, du point de vue du matériel technique comme des techniciens eux-mêmes, c'est incomparable. Les Russes cassent beaucoup.

- Quel jugement portez-vous sur l'état du cinéma en Russie?

- P. L.: La Russie affronte des problèmes beaucoup plus brûlants que le cinéma, les gens n'ont guère le temps de se préoccuper des films. Ils vont moins au cinéma, et, s'ils y vont, c'est pour voir des films américains, les pires films américains. Mais le cinéma aide à comprendre la situation dans laquelle nous vivons, il permet de digérer la réalité, mieux que les études théoriques qui n'aboutissent à rien.

- V. K.: La situation actuelle est intéressante parce que beaucoup de films sont réalisés. Même si la plupart sont mauvais, on va forcément découvrir des nouveaux venus.' Tout ça se fait dans un désordre indescriptible, mais ce n'est pas si grave, nous n'avons iamais connu autre chose.

 Avez-vous des lieus avec d'autres cinéastes russes? - P. L.: Non, je me sens seul. Je cherche des affinités parmi les jeunes. Avec IMA Films, nous essayons de produire un jeune réalisateur ouzbek que je crois très prometteur. l'essaie aussi de faire travailler deux scénaristes. Je défends un cinéma énergétique, ouvertement émotionnel, qui n'a pas peur de raconter des histoires à propos de ce qui se passe maintenant. Je n'ai rien de commun avec ceux qui sont des silms volontairement lents, ésotériques, démagogiques à force d'enfoncer toujours le même clou, et qui méprisent les gens.

- V. K.: Non... Je cherche, mais vraiment non, personne. Chacun se débrouille avec ses propres pro-

- Comment expliquez-vous que la plupart des films russes montrés à Cannes, dont les vôtres, évoquent la Scior Herve (

- P. L.: Il n'y a pas de question juive, il y a une question russe. Chaque fois qu'on se pose en Russie des questions de liberté, de démocratie, comme ça a été aussi le cas au début du siècle, la soi-disant question juive resurgit. Elle sert à promouvoir le mythe de l'âme slave. Dans le désarroi actuel, la tentation de faire jouer le ressort nationaliste est très forte, je ne suis pas sûr qu'Eltsine saura y résister. Cette montée du nationalisme me fait peur, et pas seulement en Russie. Il est normal que les artistes le sentent et en

- V. K.: Dès que quelque chose ne va pas en Russie on crie «A bas les juifs!». J'ai un secret sur cette question, qui sera au centre d'un film que je veux faire, je n'en parlerai pas maintenant. L'étoile de David dans Une vie indépendante symbolise toute la



Pavel Lounguine.

sagesse ancestrale, encore vivante, que beaucoup de gens refusent de prendre en compte. La Russie est très difficile à comprendre, elle est morcelée en peuples et en groupes différents, qui semblent ne même pas tous vivre à la même époque.

### - Avez-vous des projets?

- P. L.: J'en ai deux, l'un est un gros film sur la mafia russe, qui se déroulera à Moscou, Berlin et New-York. La masia est très intéressante. Elle est effrayante parce qu'elle contrôle l'essentiel du pays. Plus rien d'autre ne fonctionne. Mais en même temps, c'est l'embryon du nouveau capitalisme, tous ceux qui veulent faire quelque chose s'adressent à elle. Et ie veux parler aussi de cet être étonnant créé par soixante-dix ans d'histoire, qui continue à exister, l'Homo sovieticus : être incassable, combatif, qui entre dans le corps des démocraties comme une lame de couteau. Je connais des gens comme ça, des gens puissants et riches formes par l'Union soviétique. Ce film serait une coproduction avec IMA Films en France et associerait une petite part américaine, pour pouvoir tourner à New-York.

» L'autre projet est plus modeste. Ce sera une coproduction avec la France qui se fera plus vite, l'histoire d'une bande de rockers de bar engagés pour jouer un morceau à la télé et se font rouler.

- V. K.: Je sais ce que je veux faire, mais je ne veux pas le dire. Ce ne sera sans doute pas une nouvelle suite avec le même personnage. Pas maintenant en tout cas, bien qu'il soit probable que j'y revienne un jour. Ce sera une nouvelle coproduction avec la France, mais je ne sais pas avec quel partenaire.»

Propos recueillis par JEAN-MICHEL FRODON

(1) Ce document exceptionnel a été diffusé sur Antenne 2 le 26 septembre 1991.

(2) La joint-venture franço-russe pilotée par UGC, qui gère ement le cinéma Mir à Moscou.

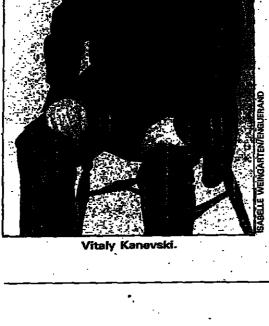

film de Desplechin», se souvient Godean avec gratitude. Loin de Neuilly et des Champs-Elysées, dans ses bureaux d'une impasse paisible de Gentilly, il explique: «Il y a beaucoup de films et de cinéastes que j'aurais aimé distribuer, mais auxquels je n'ai pas accès. Je ne suis pas de taille à lutter contre les grosses sociétés qui travaillent déjà avec les auteurs reconnus. Alors j'ai préféré me tourner vers les premiers films, tisser des liens avec une nouvelle génération, et continuer avec eux. Et quand il le faut, on s'occupe aussi de la production, comme pour Kanevski.»

Une vie indépendante (sortie en salles le 30 septembre) a demandé cinq mois et demi de tournage, pour un budget de 10 millions de francs. « Nous avons permis au cinéaste de bénéficier de movens « occidentaux », en financement et en matériel, tout en tournant à sa façon, dans son pays. Nous his avons offen l'indépendance vis-à-vis des structures russes, lourdes, tatillonnes et peu fiables». Le projet a reçu le soutien du Fonds d'aide aux coproductions avec les pays d'Europe centrale et orientale mis en place par le ministère de la culture et présidé par Christian Bourgois, et celui du ministère des affaires étrangères. Il a aussi bénéficié d'un apport de la SEPT et de Canal Plus. « Nous avons été très bien soutenus, reconnaît Philippe Godeau. Mais un tournage en Russie reste une aventure incertaine.»

L'aventure ne hii a pas déphi, puisqu'il récidive à une plus grande échelle, en produisant le procham film d'un des meilleurs cinéastes russes actuels (avec Kira Mouratova dont Pan-Européenne avait distribué le Syndrome asthénique), Alexei Guerman. Le tournage de Khroustaliov, ma voiture!, la grande fresque historique et autobiographique dont le titre rappelle les premiers mots pro-

noncés par Beria après la mort de Staline, durera huit mois et sera la plus grosse production en ex-URSS de l'an prochain.

e Pour nous le mois de mai est crucial » dit Philippe Godeau, Avec la sortie du Barjo le 13, du Desplechin et du Dewaere le 20 et une forte présence à Cannes, on s'en serait douté. Mais ce sera aussi le moment d'une nouvelle étape dans le développement de Pan-Européenne : son alliance avec Polygram. La major de la distribution discographique liée à Philips a décidé de se lancer dans la diffusion de cinéma. Après son implantation à Londres à l'enseigne de Manifesto, elle met en place sa stratégie européenne en commençant par la France, et a choisi Godeau comme partenaire.

« Polygram entre en participation minoritaire, à hauteur de 35 %, explique l'intéressé. Ce qui permet à Pan-Européenne de se muscler financièrement, et surtout lui ouvre des accès à de nouveaux films, notamment américains. On ne peut pas tenir indéfiniment avec les seuls fibms français. Je suis fier d'avoir sorti le très beau film de Michel Béna le Ciel de Paris, mais je ne suis pas sûr qu'une aventure aussi risquée, aussi peu rentable, sera encore faisable l'an prochain. Et je ne veux pas être acculé, parce que la société s'est développée, à sortir des films qui ne me plaisent pas, seulement pour amortir les frais généraux.»

L'apport de Polygram se traduira dès le Festival de Cannes avec le film de Sidney Lumet et celui de Tim Robbins, que Pan-Européenne distribuera à l'automne prochain, en même temps que le nouveau film de Christian Vincent, Beau fixe, et sans donte le premier long-métrage de Cyrile Collard, les Nuits fauves.

J.-M. F.

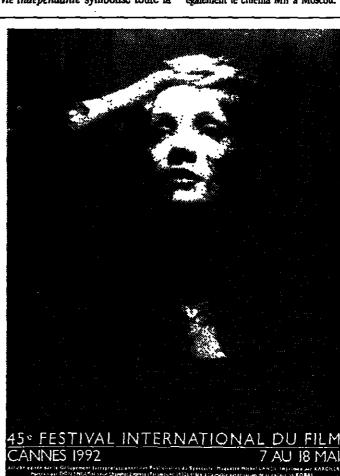

### LES RAPACES ET LA GRANDE

«La télévision, après tout, ne sera peutêtre dans quelque temps que le plus moderne et le plus actif de tous les distributeurs de films » (Orson Welles, Bulletin d'information du Festival de Cannes. 21 avril 1953). Elle l'est. Et cette dépendance, souvent dénoncée mais aujourd'hui irréversible, dissimule désormais de nouveaux dangers.

avance sur recette: 90 millions). Les Sofica, mises en place par les pouvoirs publics et qui mobilisent les recettes à long terme des télévisions, ont apporté cette même année 173 millions. Depuis cinq ans, la contribu-tion des chaînes en clair a plus que doublé en valeur absolue (165 millions en 1986, 384 millions en 1991), mais le coût de production moyen des films ayant lui aussi quasiment doublé durant cette période, le poids relatif des chaînes (hors Canal Plus) dans le financement est resté quasiment stable, autour de 10% du financement global.

De plus, la télévision est à l'origine de la moitié des recettes d'amortissement revenant aux producteurs et distributeurs de films français (dont plus de la moitié encore est attribuable à Canal Plus) alors qu'elles n'en représeataient que 10 % en 1982. La contribution des salles peut être estimée parallèlement à 70 % en 1982 et moins de 30% en 1991, les exportations restant relativement stables autour de 20% et la vidéo ne parvenant pas à dépasser, pour l'instant, les 5 à 6 %. Enfin, l'apport des chaînes sous forme de participation au compte de soutien met en jeu désormais des sommes importantes (422 millions en 1991). Le cinéma dispose ainsi d'une source de financement indexée sur la prospérité de son principal concur-

Au total, entre le préfinancement, l'amostissement et la

télévisions ont apporté 742 millions de francs à l'indus-trie cinématographique, alors que le soutien public au financement de la production cette même année n'a été que de 251 millions (soutien automatique investi par les producteurs dans de nouveaux films : 161 millions ; livraison à domicile des programmes audiovisuels n'a livraison à domicile des programmes audiovisuels n'a livraison à domicile des programmes audiovisuels n'a livraison à domicile des programmes audiovisuels n'a concurrence. l'intérêt des chaînes s'est concentré sur carjamais été perçue comme une relation marchande, du fait du monopole longtemps exercé par l'Etat sur la pro-

> Les nouveaux réseaux de diffusion autorisent la possibilité d'une consommation payante plus ou moins individualisée, qui remet en cause ces deux principes. À la quasi-gratuité des images transmises s'oppose un finance-ment plus direct (par abonnement, ou à la consommation réelle - Pay per view). L'abonné d'un réseau câblé. d'une télévision à péage, d'une chaîne payante transmise par satellite ou d'un vidéoclub, doit être séduit et convaincu à chaque fois de renouveler son achat ou sa location. La diversité des offres permet alors de répondre aux désirs spécifiques de groupes restreints de spectateurs. Mais, pour l'instant, les possibilités de financement de l'industrie cinématographique rétablissant une liaison nlus directe avec le consommateur final restent largement sous-exploitées : il n'est pas de tradition française de payer les images, comme l'illustrent les difficultés à aug-menter la redevance.

> L'intervention croissante des chaînes de télévision permet de compenser financièrement les pertes en spectateurs des salles. Mais elle pose - outre les divergences d'intérêt entre les différentes professions du cinéma - la question du maintien d'une création artistique autonome

concurrence, l'intérêt des chaînes s'est concentré sur certains types de films, porteurs d'audience garantie à 20 h 30. Cette rivalité accrue a entraîne des hausses de prix sur ces produits : les montants d'achat de droits ont doublé de 1985 à 1987. Parallèlement, l'augmentation de l'offre de programmes, due à la multiplication des chaînes, a amené une pénurie relative de films diffusables. Les chaînes en clair diffusent environ 400 films français par an, alors que la production oscille autour de 130 titres nouveaux. Tandis que, pour respecter ses quotas de films français, Canal Plus diffuse la possque totalité de la production d'une année, cette pénurie a entraîné une augmentation du taux de rediffusion : en 1990, plus de buit films français sur dix étaient des redif-

L'emprise de la télévision sur le cinéma (et parfois l'imbrication des activités au sein de sociétés multimédias) risque de conduire à la mise sur le marché de produits audiovisuels indifférenciés, transformant le falm cinématographique en «bien intermédiaire» ayant perdu toute identité. Alors même que le public réclame des produits de plus en plus singuliers.

ቝ

100 C

(lane and

DE T

BERGE.

**18**1-

ilian .

Hatter to the second 238 (mic. 1:

Maria Russian

2

W.

DOMENT REGION.

THE VI

mather.

A dim

And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

es Acacias Characas

Ed Cares

OF BANK

100 A least at boses

ASD-LICE.

100

نجاأ

2:

La télévision rend le spectateur de cinéma plus exigeant : satisfait du tout-venant devant son poste, il veutd'autant plus la rareté, l'extraordinaire, sur grand écran. Mais la télévision, qui rassemble les spectateurs, tend à égaliser les goûts des individus, alors que le cinéma les distingue selon l'âge, le sexe, les catégories socioprofessionnelles... A terme, cette évolution peut limiter la diversité de la production et comprometire encore plus la fréquentation des salles.

La reconnaissance et l'amélioration des particularités du cinéma en salle - qualité de l'image, du son, du service, convivialité - peuvent pourtant lui permettre de conserver son identité et de répondre aux exigences d'un public non homogène. Enjeu d'autant plus vitat que si le film de cinema perdait sa spécificité, il risquerait de n'être même plus adapté aux besoins de l'audiovisuel. Les nouveaux venus (éditeurs vidéo, satellites, réseaux câblés) pourront préférer produire de façon autonome des programmes adaptés à leur propre public. L'essor de l'audience réalisée par les téléfilms à la télévision face aux films de cinéma read très probable cette évolution.

Le prestige associé, en France, an métier de réalisateur de cinémia et le soutien des pouvoirs publics ont permis d'assurer la nécessaire diversité de la création. Mais l'«antenisme» a pariois conduit à des excès, en refusant de s'interroger sur l'adéquation des moyens mis en œuvre et des buts esthétiques, mais aussi commerciaux, à atteindre. Surfout, entre les films «d'auteur» (qui ont un besoin crucial du soutien public) et les «films événements», le «film moyen» a de plus en plus de mal à trouver un public en salles.

Ne bénéficiant ni du lancement médiatique exceptionnel réservé anx films événements ni du statut artistique réservé aux films d'auteur et justifiant son exploitation en salle, ce type de film, déjà très fortement financé par l'audiovisuel, se distingue de plus en mai des autres produits multimédias. Il vandrait mieux les considérer d'emblée comme des téléfilms, et s'interroger sur leur public notentiel et leurs ambitions esthétiques.

Faute de quoi, à plus ou moins brève échéance, la perte de singularité du «produit film» pourrait conduire à la disparation du cinéma.

Chercheuse à l'université Paris-I, membre du sémin d'économie du travail, et spécialiste de l'audiovisuel, Joëlle Farchy vient de publier un bilan très complet des relations, entre cinéma et télévision, sons le titre le Cinéma déchaîné. (édité par les Presses da CNRS).



par Joëlle Farchy

ES œuvres cinématographiques peuvent aujourd'hui être regardées sur les quelque cinq mille grands ecrans de France, ou les vingt-trois millions de petits écrans. Au total, le nombre de «visions» des films, tous supports confondus (salles, réseaux de télévision, vidéo) peut être estimé à près de trois milliards et demi par an, alors qu'à l'époque glorieuse du cinéma français (la fin des années 50), celui-ci ne réalisait que quatre cents millions d'entrées environ. Le nombre d'entrées en trente ans a donc été multiplié par près de dix, mais le lieu de la consommation cinématographique s'est déplacé : plus de 95 % des « visions » de films se font sur petit écran.

Chaque Français voit en moyenne deux films par an en salle, il en voit pendant le même temps une cinquantaine à la télévision. Elle fournit des films à domicile et à des prix dérisoires pour le consommateur : en 1991, les téléspectateurs ont eu le choix entre neuf cent trente-trois films sur les chaînes en clair, pour un coût unitaire de quelques dizaines de centimes, alors que le prix moyen d'une place était de 33 francs.

Cette évolution de la demande s'inscrit dans un mouvement irréversible : le cinéma ne retrouvera jamais les niveaux de fréquentation qu'il a connus dans les années 50. L'évolution du mode de vie des individus dans les pays industrialisés exclut tout retour en arrière. Jusqu'à présent, le goût pour le «produit-film» demeure, comme l'attestent leurs scores d'audience à la télévision, mais il est satisfait différenment.

Du côté du financement, les chaînes de télévision assurent aujourd'hui en cooroductions et préachats environ leur influence dans la société. Cette recherche est deve- Rivette, il est plus que raisonnable (environ le coût 20% des montants investis dans la production française, une vitale depuis qu'il a été admis que les télévisions ne moyen d'un long mètrage français) si on tient compte

contribution au compte de soutien, les sommes apportées par la télévision à l'industrie cinématographique ont été multipliées par plus de cinq de 1984 à 1991 pour attein-dre 1,5 milliard. Soit l'équivalent de ce que 45 millions d'entrées en salles auraient rapporté. Or ces 45 millions d'entrées correspondent presque au nombre de spectateurs perdus entre 1986 et 1991. Cela signifie très clairement que, sur la seule année 1991, la télévision a compensé par ses ressources les pertes d'entrées subies par l'ensemble de la filière cinématographique depuis cinq ans - cette évolution profite aux producteurs, en partie aux distributeurs et pas du tout aux exploitants.

Première conséquence paradoxale de cette évolution. les plus ardents défenseurs de la diffusion de films à la télévision deviennent aujourd'hui... les producteurs cinématographiques eux-mêmes. Ils craignent par-dessus tout que les revenus procurés par la télévision baissent, sans que l'on soit assuré d'un retour parallèle des spectateurs en salles. Le relatif consensus qui s'est progressivement instauré en faveur des coupures publicitaires dans les films (raison majeure de l'intérêt des chaînes) est à cet égard tout à fait édifiant. Cependant, cette logique économique s'appuie sur deux illusions : la télévision resterait, à l'avenir, la seule source de financement possible du cinéma, et cette intervention croissante pourrait rester sans conséquence sur la nature des films.

La télévision traditionnelle, «généraliste», fonctionne selon deux principes très clairs : celui de la recherche d'une audience maximale et ceiui de la quasi-gratuité des images. Avant même que le nombre de téléspectateurs ne devienne un enjeu économique, les chaînes de service public cherchaient à maximiser leur audience, c'est-à-dire dont la moitié est attribuable à Canal Plus. En 1991, les vendent pas des programmes aux spectateurs, mais des qu'il s'agit de deux films, et réellement modeste pour

JACQUES RIVETTE

# AU BŪCHER?

LLUSTRATION des liens entre cinéma et télévision, et de ses effets pervers : un grand projet de cinéma est aujourd'hui en danger; du fait de l'incapacité des chaînes, plus exactement des chaînes du service public (partenaires naturelles de ce type de films), à le soutenir financièrement. Il s'agit de Jeanne la Pucelle, vaste fresque historique longuement méditée par Jacques Rivette et qui doit, en deux films, narrer la vie de Jeanne d'Arc, interprétée par Sandrine Bonnaire.

Le budget, 50 millions de francs, est très élevé pour

une reconstitution historique. Entre ses apports propres, Canal Plus, l'avance sur recettes, une Sofica et les préventes à l'étranger, la productrice Martine Marignac (Pierre Grise production) a réuni la plupart des éléments du puzzle financier nécessaires au film, à l'exception de la pièce maîtresse : l'apport d'une chaîne en clair, qui devrait se monter à environ 7 millions de francs, en coproduction et droits de diffusion.

La raison de ce blocage? Antenne 2 et FR 3 ont, semble-t-il, d'ores et déjà engagé la totalité de leur budget cinéma pour 1992. La disparition de La Cinq a achevé de verroniller la situation, plusieurs projets à l'origine pris en charge par la chaîne d'Hachette avant été récupérés par le service public. Quant à la SEPT, sa dotation de 160 millions de francs destinée à accompagner son passage sur le réseau libéré par la chaîne défunte est tout entière absorbée par la renégociation des droits pour une diffusion hertzienne d'œuvres qu'elle n'avait acquises que pour un passage sur le câble.

« Pour la première sois, depuis dix ans que je suis productrice, je vois le service public se trouver en fin de budget avant même la moitié de l'année, constate Martine Marignac, qui ne souhaite faire le procès de personne mais attirer l'attention sur un état de fait. Et leanne la Pucelle n'est évidemment par le seul film français victime de cette situation.» Qu'un projet de l'auteur de Céline et Julie et de la Belle Noiseuse, avec l'une des meilleures actrices françaises, soit sinsi en panne prouve que la dépendance du cinémizenvers la télévision n'a pas fini de montrer ses dangers.

TER



SELECTION OFFICIELLE

THE OWN TANK OF SUR

BETWEEN HE HAD THE

**開業事態** は何になるだった。これ

un Turken bereite b

es mission on himself

BERTHER & CARE GAL

TEXAME LAS TRUCK &

Brand Carlotte Car.

**电影影响 电电话电影电话** 

**建筑** 

Marie Service Control of

"High restant" for the size of the

Property and a security later

Alexander of States and

實際 編集 管理 经协议的产品 化重换

the test is a section of the section.

a set only to as our bright

the district to the birth

Breakly Carlos Lad in San

क्षा व्याप्ताकार वर्षेत्र । ५ व त्या द्वाराधिक

इंद्राबुद्धी के उपक्रीत की प्राप्त **है** जिल्हा

大学を表示した。 とうこは Pala ない

Mark Charles of 1995 of 1884

STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STA

MARKET SECTION AND SORT

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

च्हेंच्यूनस्टेड लंबे १०५० वर्षेत्रके

mages and the color shall be

**建设设计的 医神经** 

をなないしょう かっとは 金色

「養養機能は、二、ひまな数でな

Mark State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the

Market Consider the

Barbara William Property

The state of the property of the state of

**高級**自己與10.2000年

Mark Park Seller Street St.

Marie Carrier W

BEARING THE REAL PROPERTY.

The second of the second

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

The state of the state of

The second second

A WAR WAR A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE 

-

**医是一种主要的一种** 

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The same of the same of

and department of the second

C. ME

Cope ... UT

A STATE OF THE PARTY

----The state of the s The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

**建** 

OUVERTURE : Basic Instinct, de Paul Verhoeven : le 15, 7, à 11 heures, 19 ft 30 et 23 h 30. Sortie le 8. Le Retour de Casanora, d'Edouard Niermans : le 8, à 8 h 30, 14 heures et 19 h 30. Sortie le 13. Une vie indépendante, de Vitaly Kanevski : le 8, à The Player, de Robert Altman: le 9, à 8 h 30,

14 heures et 19 h 30. Sortie le 13. Lana Park, de Pavel Lounguine : le 9, à 11 h 15 16 h 45 et 22 h 30. Howards End, de James Ivory : le 10, à 8 h 30, 13 h 45

et 19 h 15. Sortie le 13. Au pays des Juliets, de Mehdi Charef : le 10, à 11 h 30 et 22 h 30. Simple Men, de Hal Hartley: le 11, à 8 h 30, 14 h 15

: L. et 19 h 30. Le Songe de la lumière, de Victor Erice : le 11 à 11 heures et 22 h 30. Crush, d'Alison Mac Lean : le 12, à 8 h 30,

Crash, a Alloward 14 heures et 20 h 15. Le Voyage, de Fernando Solanas: ie 12, à 10 h 45 et 22 h 30.

22 h 30.

Hyènes, de Djibril Diop Mambety: le 13, à 8 h 30 et

18 h 45.

Terrore Davies: le 13, à ... The Long Day Closes, de Terence Davies : le 13, à

11 h 15 et 16 h 30. A Stranger Among Us, de Sidney Lumet : le 14, à

8 h 30, 15 heures et 19 heures. Les Meilleures Intentions, de Billie August : le 14, à 11 h 15 et 22 heures. Il Ladro di Bambial, de Gianni Amelio: le 15; à

8 h 30, 14 heures et 19 h 30. La Sentinelle, d'Arnaud Desplechin : le 15, à

-11 heures et 22 h 30. Twin Peaks: Fire Walk With Me, de David Lynch: le - 2 16, à 8 h 30, 15 heures et 19 h 15. Dark at Noon (l'Œil qui ment), de Raul Ruiz : le 16, à

--- 11 h 30 et 22 h 30. Of Mice and Men (Des Souris et des hommes), de Gary - 2 Sinise: le 17, à 8 h 30, 14 heures et 19 h 30. Léolo, de Jean-Claude Lauzon : le 17, à 11 h 15 et

≈ 92 h 30. CLOTURE (hors compétition) : Far and Away (Horicons lointains), de Ron Howard : le 18, à 19 h 10 et ⊶ <sub>14 3</sub>23 h 30.

\* Tous les films sont projetés au Grand Auditorium nmière.

ÉANCES SPÉCIALES

ourts métrages en compétition: le 11, à 14 h 30. Théâtre Claude-Debussy et le 14, à 22 h 30, à l'Espace Viramar. Sarafina, de Darrell James Roodt : le 11, à 16 h 43, au

Grand Auditorium Lumière. Map of the Human Heart (La Carte da Tendre), de Vincent Ward : le 11, à 22 h 30, au Théâtre Claude-

Pather Panchall, de Satyajit Ray : le 12, à 11 heures, au Théâtre Claude-Debussy.

\* \*\* Othello, d'Orson Welles : le 12, à 18 heures, au Grand · · z Auditorium Lumière. · La sélection de Sonika Bo : le 13, à 8 heures, au

::: Théâtre Claude-Debussy. La Belle et la Bête, de Gary Trousdale et Kirk Wise : le - .... 13, à 14 heures et 21 h 30, au Grand Auditorium

Opening Night, de John Cassavetes : le 13, à 17 heures, à l'Auditorium André Bazin. Sortie le 13. Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino : le 13, à 23 h 30, au Grand Auditorium Lumière.

Le Chêne, de Lucian Pintilie : le 15, à 16 h 45, au Grand Auditorium Lumière. Patrick Dewaere, de Marc Esposito : le 17, à 16 h 45, Grand Auditorium Lumière.

UN CERTAIN REGARD

OUVERTURE : An Open Window (Une fenêtre grande ouverte), d'Erie Mendelsohn, et Et la vie continue, d'Abbas Kiarostami : le 8, à 14 h 30 et 22 h 30. L'Arrivée d'Averill, de Michael Schottenberg : le 9, à 11 heures et 17 heures.

Pragne, de Ian Scllar : le 9, à 14 h 30 et 22 h 30. Oxen, de Sven Nykvist : le 10, à 11 heures et

17 heures. Le Vacancier, de Can Togay : le 10, à 14 h 30 et Mark 22 heures.

Strictly Ballroom (Rythme de rigneur), de Baz Luhrmann: le 10, à 0 h 15. Being at Home with Claude, de Jean Beaudin : le 11, à

11 heures et 17 heures. Mon désir, de Nicky Marshall, et Consin Bobby, de Jonathan Demme : le 12, à 14 heures et 22 h 30. Modern Crimes, de Alejandro Agresti : le 13, à

11 heures et 17 heures. Les Froits du paradis, d'Helma Sanders-Brahms : le 13, à 14 h 30 et 22 h 30.

DOUZE JOURS
Lionboy, de Valeri Todorowski : le 9, à 8 h 45 et 19 h 45, le 10 à 14 h 30.

An hout de la muit, de Christoph Schaub : le 9, à DE PROJECTIONS

My New Gan, de Stacy Lochran: le 10, à 8 h 45 et 19 h 45; le 12 à 14 h 30. Eux, de Levan Zakarcichvili : le 10, à 11 heures et 22 h 15; le 13, à 14 heures.

Warsawa, de Janusz Kijowski : le 11, à 8 h 45 et 19 h 45; le 14, à 14 h 30. Le Coup de foudre, de Rudolf Thome : le 11, à 11 heures et 22 h 15; le 15, à 14 h 30. Bob Roberts, de Tim Robbins : le 12, à 8 h 45 et à

19 h 45; le 16, à 14 h 30. Le Reflet dans le miroir, de Svetlana Proskourina : le 12, à 11 heures et 22 h 15; le 16 à 8 h 45. Le Amiche del Cuare, de Michele Placido : le 13, à 8 h 45 et 19 h 45; le 16 à 17 heures. Benny's Video, de Michael Haneke : le 13, à

11 heures et 22 h 15; le 17 à 8 h 45. Mac, de John Turturo: le 14, à 8 h 45 et 19 h 45; le

Bezness, Nouri Bouzid: le 14, à 11 heures et 22 h 15; le 17 à 14 h 30.

Vagabond, d'Ann Le Monnier, précédé de Juliette, de Didier Bivel (cm): le 10, à 17 heures (A); le 11, à 15 heures et 17 heures, et le 17, à 15 heures (B). Compable d'innocence, de Marcin Ziebinski, précédé de F.X. Messerschmidt, de Marino Vagliano (cm): le 11, à 17 heures (A); le 12, à 15 heures et 17 heures et le 17 à 17 heures (B).

Lea, de Christophe Debuisne (cm) et Versailles riveganche, de Bruno Podalydes (cm): le 12, à 17 heures (A); le 13, à 15 heures et le 16, à

17 heures (B). Quelque part vers Conakry, de Françoise Ebrard, precéde de l'Autre Célia, d'Irène Jouannet (cm) : le 13, à 17 heures (A); le 14, à 15 heures et 17 heures et le 18 à 15 heures (B).

Les Contes sauvages, de Gérald Calderon et Jean-Char-les Cuttoli : le 15 à 17 heures (A). Séance spéciale. Archipel, de Pierre Granier-Deferre, précédé de Voleur d'images, de Bruno Victor-Pujebet (cm): le 14, à 17 heures (A); le 15, à 15 heures et 17 heures et le 18. à 17 heures (B):

\* Les projections saivies de la lettre (A) ont lieu à la salle Donioi-Valcroze de l'Hôtel Noga-Hilton. Les projections suivies de la lettre (B) ont lieu à l'anditorium Bazin du Palais

SEMAINE DE LA CRITIQUE

Home stories, de Matthias Muller (cm) et la Femme de l'épicier, de John Pozer : le 8 (A) et le 9 (B). Le Petit chat est mort, de Fejria Deliba (cm) et Adorables mensonges, de Gerardo Chijona, le 9 (A) et le 10 (B).

La Chambre, de Jeff Balsmeyer (cm) et C'est arrivé près de chez vous, de Rémy Belvaux, André Bonzel, Benoît Poelvoorde: le 10 (A) et le 11 (B). Revolver, de Chester Dent (cm) et Ingalo, d'Asdis Tho-

roddsen: le 11 (A) et le 12 (B). Sprickan, de Kristian Petri (cm) et Archipielago, de Pable Perelman: le 12 (A) et le 13 (B).

Floating, de Richard Heslop (cm) et J'ai entendu l'ammonite nurmurer, de Isao Yamada : le 13 (A) et le 14 (B). Les Marionnettes, de Marc Chevrie (cm) et la Fuite, de

David Ruhm: le 14 (A) et le 15 (B).

\* Les projections suivies de la lettre A ont lien à l'Auditorium Jean-Louis-Bory, à 11 h et 20 h 30 et à l'Espace Miramar à 15 h et 17 h 30. Celles suivies de la lettre B ont lieu au Studio 13, à 17 h et à l'Anditorium Jean-Louis-Bory, à 22 h 30

REGARDS

SUR LE CINÉMA NORDIQUE

The Boys from St. Petri, de Soren Kragh-Jacobsen: le Sur terre, de Kristin Johannesdottir: le 11, à 22 h 30.

Le Cœur du guerrier, de Leidulu Risan : le 12, à La Maison des anges, de Colin Nutley : le 13, à

★ Tous ces films (hors compétition) sont projetés à l'Espace Miramar.

HOMMAGES

ET RÉTROSPECTIVES

Triptyque Lubitsch. Trouble in Para 16 heures, au Théâtre Claude-Debussy; Sumaran : le 8, à 11 heures; The Marriage Circle: le 9, à 11 heures. Italie: Visto da Rossellini, d'Adriano Apra: le 10, à 11 henres, et Carosello Napoletano, d'Ettore Giannini:

le 10, à 19 h 30. Hommage à Mehboob Khan : le 11, à 22 heures, à l'auditorium André-Bazin et le 17, à 20 heures, à l'auditorium Jean-Louis-Bory.

Animation iranienne : le 16, à 20 heures et le 17, à 22 heures, à l'auditorium Jean-Louis-Bory. Rétrospective Blake Edwards. The Party : le 10, à 16 h 45, au grand auditorium Lumière; Breakfast at Tiffany's: le 11, à 11 heures; Days of Wine and Roses: le 11, à 20 heures; The Pink Panther: le 12, à 11 heures; Darling Lili: le 12, à 16 heures, au Théâtre Claude-Debussy; The Party: le 12, à 20 heures; Wild Rovers: le 13, à 11 heures; The Pink Panther Strikes Again: le 13, à 20 heures; Ten: le 14, à 11 heures; S.

O. B: le 14, à 20 heures; Victor, Victoria: le 15, à

Dust of angels, de Hsu Hsiao Ming: le 16, à 11 heures et 19 h 45; le 17 à 22 h 15. 11 heures; That's Life: le 15, à 20 heures. Hommage aux seconds rôles du cinéma français. Dédé, de René Guissart : le 9, à 14 heures, à l'Auditorium Jean-Louis Bory; Messieurs les ronds-de-cuir, d'Yves Mirande: le 16, à 11 heures et le 17, à 17 heures; Le Le 18: Prix de la jeunesse pour les films étrangers, à Voleur de femmes, d'Abel Gance : le 16, à 15 heures et 11 heures. Cinéma et Liberté, à 14 h 30. Prix de la le 17, à 20 heures; Ils étaient neuf célibataires, de Sacha Guitry: le 16, à 17 heures et le 18, à 11 heures; \* Toutes les projections ont lieu dans la nouvelle salle Doniol-Valcroze de l'Hôtel Noga-Hilton, à l'emplacement de Le Camion blanc, de Léo Joannon : le 16, à 20 heures et le 18, à 15 heures; Le Voyageur de la Toussaint, de Louis Daquin : le 17, à 11 heures et le 18, à 17 heures; Marie-Martine, d'Albert Valentin : le 17, à 15 heures et le 18, à 20 heures.

> Ce numero spécial a été conçu et réalisé par Henri Béhar, Jean-Michel Frodon, Colette Godard, Olivier Schmitt, Jacques Siclier, Christine Vos, sous la direction de Danièle Heymann.



Durant toute la durée du Festival se tient au foyer du Grand Auditorium une exposition de photos, dont certaines inédites, extraites des archives du grand collectionneur anglais John Kobal, disparu le 28 octobre 1991.

Outre Marlene, dont le visage illumine l'affiche de ce quarante-cinquième Outre Mariene, dont le visage summe l'amone de ce quarante-cinqueme
Festival, toutes les stars d'Hollywood (Rita Hayworth, Lauren Bacall,
Ingrid Bergman, Carole Lombard — Ci-dessus, — Clark Gable, Robert Mitchum,
Fred Astaire...) ont défilé devant l'objectif des grands photographes du cru, qui
avaient nom Clarence Sinclair Bull, George Hurrel, Laszio Willinger ou Otto Dyar.

Les Nuits de cristal, de Tonia Marketaki : le 14, à . Baduk, de Majid Majidi : le 15, à 8 h 45 et 19 h 45 ; le 11 heures et 16 h 45. Bad Lientenant, d'Abel Ferrara : le 14, à 14 h 30 et

22 h 30. La Mémoire de l'eau, d'Hector Faver : le 15, à 11 heures et 17 heures. Nuit de noces, de Pol Cruchten : le 15, à 14 h 30 et

22 h 30. Les Yenx bleus de Yonta, de Flora Gomes : le 16, à 11 heures et 17 heures. Les Jours heureux, d'Alexej Balabanov : le 16, à 14 h 30 et 22 heures.

American Me, d'Edward James Olmos: le 16, à CLOTURE : Le Tchékiste, d'Alexandre Rôgojkine : le 74 henres. 17, à 14 h 30 et 22 h 30.

\* Tous les films sont projetés an Thélitre Claude-Debussy.

QUINZAINE DES RÉALISATEURS

Angel de Fuego, de Dana Rotbergn : le 8, à 11 heures et 22 h 15, le 9 à 14 h 30.

CINÉMAS EN FRANCE

ciale le 16 mai à 22 h 15.

l'ancieu Palais Croisette.

Le Petit prince a dit, de Christine Pascal, précédé de Pilotes, d'Olivier Zagar (court métrage) : le 8, à 14 h 30 (A); le 9, à 15 heures et 17 heures et le 16, à 15 heures (B).

Pas de pitié pour les panvres, de Santiago San Miguel

Don Quijote, d'Orson Welles, est projeté en seance spé-

le 15, à 11 heures et 22 h 15; le 17 à 19 h 45.

jeunesse pour les films français, à 17 heures.

Sans un cri, de Jeanne Labrune, précédé du Trou de la corneille, de François Hanss (cm): le 9, à 17 heures (A); le 10, à 15 heures et 17 heures (B). Sortie le 6.

Les Acacias-Cinéaudience présentent MAX OPHULS " LE PLAISIR... DU CINÉMA " Du 6 au 12 mai

Reflet Médicis (5°) - Tél. : 43-54-42-34 - MADAME DE... (1953) Action Christine (6°) - Tél.: 43-29-11-30 - CAUGHT (1948) Mac Mahon  $(17^{\circ})$  – Téł. : 43-29-79-89 – SANS LENDEMAIN (1939)

-



40 Le Monde • Jeudi 7 mai 1992 •

### CLUB ESPACE CINEMA PHILIP MORRIS, PARTENAIRE OFFICIEL DU 45° FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM, CANNES 92.

Le Club Espace Cinéma Philip Morris sourient et encourage une quinzaine de festivais de cinema en France. Ceux-ci représentent de grands carreiours d'echanges internat onaux d'unnombrables themes différents d'où jaillissent de nouveiles créations. Aimez le cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema del cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de la cinema de



CLUBESPACE CINEMAPHILIP MORDICE

Virages finlandais

Electrical and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the se

A CONTROL OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

TEST STATES

TEST

March of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state